

DUKE UNIVERSITY LIBRARY

Treasure Room

THE LIBRARY \* 1789

Class J X 2099

4.2

ere 1-1123





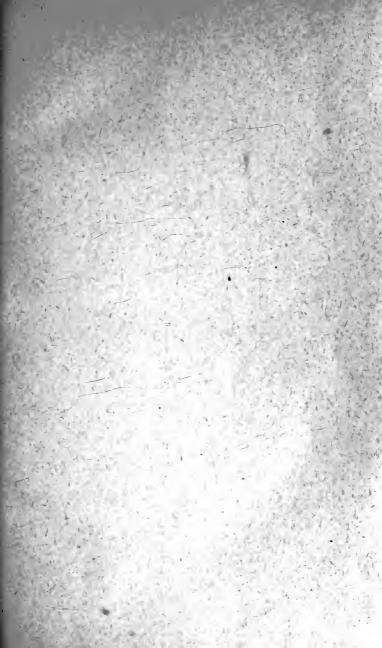

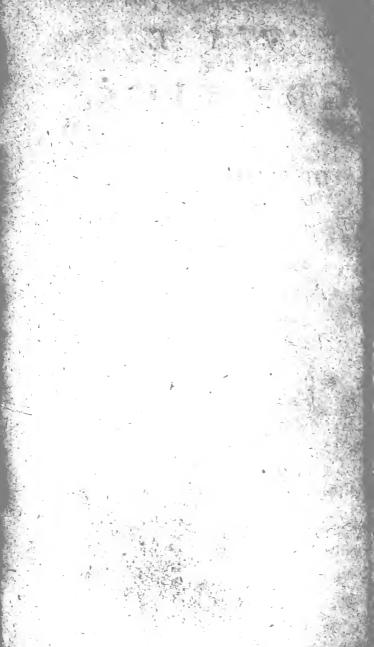

## VIE

DE

# GROTIUS,

AVEC L'HISTOIRE

DE SES OUVRAGES,

Et des Négociations auxquelles il tut employé:

Par Mr. DE BURIGNY.

Avec de nouvelles Remarques.

TOME SECOND.



A AMSTERDAM,
Chez MARC MICHEL REY.
MDCCLIV.



#### 1 2 3 10 2 12 3

e is in a Market יו מת המוצו ב

3 - MAY-1 Copy \_\_\_\_\_ 1962 ; \_ \_ \_ M.

# T A B L E DES ARTICLES,

Contenus dans ce Second Volume.

| <b>●\$\$0 •0\$\$</b> € | 60290 en290 | 0630 00 30 | した ひんかい |
|------------------------|-------------|------------|---------|

#### LIVRE CINQUIEME,

| <ol> <li>D Iverses audiences que Grotius a du Roi, Pa<br/>II. D Conversation entre le Prince de Condé &amp; Gro</li> </ol> |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| tius,                                                                                                                      | 16  |
| III. Négociations de Grotius au sujet de la trêve qu                                                                       | į   |
| avoit été proposée ; mauvaise conduite de Schmalz.                                                                         |     |
| IV. Grand danger que court Grotius, .                                                                                      | 26  |
| V. Diverses audiences du Roi & de la Reine,                                                                                | 29  |
| VI. Mort du Duc de Weimar, .                                                                                               | 35  |
| VII. L'Electeur Palatin est arrêté en France; Grotiu                                                                       | 5   |
| obtient sa liberté,                                                                                                        | 38  |
| VIII. Grotius obtient l'échange du Maréchal de Hori                                                                        | 2   |
| avec Fean de Vert,                                                                                                         | 51  |
| IX. Renouvellement d'Alliance entre la France & l.                                                                         | 1 - |
| Suede,                                                                                                                     | 56  |
| X. Mort du Cardinal de Richelieu & du Roi; Ré                                                                              | •   |
| gence d'Anne d'Autriche,                                                                                                   | 59  |
| XI. Cérisante est envoyé en France; Grotius demand                                                                         | e   |
| fon rappel,                                                                                                                | 61  |
| XII. Il part pour Stokholm, & il prie la Reine a                                                                           | e . |
| lui donner son congé,                                                                                                      | 66  |
| XIII. Mort de Grotius,                                                                                                     | 71  |

## TABLE DES ARTICLES

## LIVRE SIXIEME

| I. T 'Ambassade de Grotius ne l'empê     | che point  | de    |
|------------------------------------------|------------|-------|
| continuer ses travaux Littéraire         | 5, 2       | 78    |
| II. Il cultive encore la Poësie,         |            | 79    |
| III. Notes sur Tacite,                   | 1 : 0      | 80    |
| IV. Notes sur Stace,                     | -          | 81    |
| V. Notes sur Lucain,                     |            | ibid. |
| VI. Anthologie,                          |            | 82    |
| VII. Antiquité des Goths,                |            | 89    |
| VIII. Annales & Histoire des Pays-Bas    | 17000      | 96    |
| IX. Traité de la Vérité de la Religion C | brétienne  |       |
| X. Florum Sparsio ad Jus Justinianeur    | m.         | 107   |
| XI. Commentaires sur l'Ecriture,         |            | ibid. |
| XII. Ouvrages fur l'Antechrift, & au     | utres Trai |       |
| Théologiques,                            |            | 116   |
| XIII. De l'Origine des Peuples de l'Ame  | ériaue.    | 124   |
| XIV. Autres Ouvrages imprimés ou m       | anulcrite  |       |
| Grotius,                                 |            | 127   |
| XV. Lettres de Grotius,                  |            | 130   |
| XVI. Sentimens de Grotius éloignés d'ab  | and des C  |       |
| tholiques,                               |            | 134   |
| XVII. Son attachement pour l'Antiquite   |            | 135   |
|                                          | ,          |       |
| XVIII. Il se rapproche des Catholiques,  |            | 137   |
| XIX. Il est partisan de la Hiérarchie,   |            | 143   |
| XX. Ses sentimens sur l'Eucharistie,     | •          | 148   |
| XXI. Ses sentimens sur les sept Sacremen | <i>s</i> , | 152   |
| XXII. Sentimens de Grotius sur divers a  | utres poi  | nes   |
| controversés entre les Catholiques & les | Protestans |       |
| XXIII. Projet de réunir tous les Chrétie | 775        | 164   |
| XXIV. Il est accusé d'être Socinien,     | •          | 190   |
| XXV. Jugemens sur Grotius,               |            | 201   |
| XXVI. Ce que l'on sçait de la famille d  | de Grotius | , 219 |

Fin de la Table des Articles du fecond Volume.

#### V I E

DE

# GROTIUS.

**\*\*\***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

LIVRE CINQUIME.

I. A résolution que Grotius avoit prise de ne plus voir le Cardinal de Richelieu, ne l'empêcha point de faire souvent sa cour au Roi, & d'en être fort bien traité. Ce Prince étant revenu à Paris après la Campagne de 1636, Grotius alla le complimenter le 22 Novembre (a). Son discours fut court, ainsi que les aiment les Rois; il en parle dans ces termes au Grand-Chancelier auquel il l'envoya. Il nous a conservé un précis de la réponse de Sa Majesté. , Le Roi, ,, dit-il, m'a répondu avec beaucoup de bon-, té que les succès des Suédois lui feroient , toujours grand plaisir; que c'étoient eux , qui avoient bien commencé cette année. , & que les François avoient suivi leur ex-, emple; que les Espagnols avoient fait de ,, grands efforts; qu'ils avoient été cependant chassés de la Picardie & de la Bourgogne; , que

<sup>(</sup>a) Epist. 688. p. 281. Tome II.

, que le Cardinal de Richelieu méritoit des , remercimens dans ce qu'il avoit fait pour , le recouvrement de Corbie; que le Maré-, chal de Chatillon avoit aussi fort bien fait. , Il finit par se plaindre des Allemands, qui , n'observoient point les Traités avec sidé-

, lité.

Les diviflons de la Cour ayant été calmées pour quelque tems par la réconciliation de Gaston de France avec le Roi qui étoit revenu à Paris, Grotius alla à l'audience de Sa Majesté le 23 Février 1637. (a) Il lui fit des complimens sur le rétablissement de la paix dans la Famille Royale. Le Roi l'assura que lui & son frère étoient dans la meilleure intelligence, & que cette réunion lui avoit donné la plus grande joie: il promit de faire de très-grands efforts contre les ennemis communs, & de ne jamais séparer ses intérêts de ceux des Suédois. L'Ambassadeur de Suéde ne manqua pas de faire valoir auprès du Roi (b) tous les mouvemens que le Grand-Chancelier se donnoit pour conserver tous les Alliés qui étoient fatigués d'une guerre si onéreuse; il prit de-là occasion de supplier le Roi de redoubler ses secours pour sortir avec honneur de si grands embarras.

Le Roi alla dans le mois d'Août de l'an 1637 à Chantilly. Grotius s'y rendit (c) pour lui faire des complimens fur les heureux fuccès de la Campagne: il pria en même tems

Sa

<sup>(</sup>a) Epift. 719. p. 303. (b) Epift. 720. p. 303. (k) Epift. 813. p. 354.

dú

Sa Maiesté d'augmenter les troupes du Duc de Weimar qui avoit passé le Rhin, asin de le mettre en état de faire de plus grands progrès, & d'empêcher les Allemands, Alliés des deux Couronnes, de se réunir avec leurs Ennemis. Il assura qu'on faisoit des levées en Suéde pour envoyer des recrues au Maréchal Bannier, afin qu'il pût faire une invasion en Silésie ou ailleurs; & que les Suédois avoient rejetté toutes les propositions de Paix qu'on leur avoit faites, parce qu'ils étoient > perfuadés que les ennemis n'avoient eu d'autre intention que de mettre de la division entr'eux & les François. Le Roi répondit qu'il faisoit des priéres très-sincéres pour la prospérité de la Reine sa sœur; qu'il enverroit au Duc de Weimar autant de troupes que l'etat de ses affaires le lui permettroit; que les ennemis ne songeoient qu'à les diviser; que c'étoit à quoi on ne pouvoit faire une trop grande attention.

Le 23 Septembre de la même année 1637 (a) Grotius, conformément aux ordres qu'il avoit reçus de la Reine de Suéde, demanda une audience au Roi, & l'obtint; ce fut à Saint Maur qu'il vit Sa Majesté. Il lui représenta que la Reine n'étoit occupée que du succès de la cause commune; qu'elle espéroit que son zéle engageroit le Roi à faire de puissans esforts pour triompher de leurs énnemis. Il détailla tout ce qu'avoit fait le Grand-Chancelier, la merveilleuse résistance

<sup>(</sup>a) Epist. 327. p. 363.

du Maréchal Bannier, qui s'étoit vu comme assiégé par cinq armées, auxquelles il ne pourroit point tenir tête plus longtems, si on ne lui envoyoit promptement de puissans secours. Il assura que la Suéde travailloit à faire de puissantes levées; mais qu'elle étoit obligée de garder une partie de ses troupes dans l'intérieur du Royaume, parce qu'elle avoit plusieurs discussions avec les Polonois, les Danois & les Russes. Il insista ensuite sur l'intérêt que la France avoit à maintenir les Suédois en Allemagne, parce qu'ils n'en seroient pas plutôt dehors, que les Autrichiens tourneroient tous leurs efforts contre la France. Il sit voir qu'indépendamment de l'Empire, la Maison d'Autriche étoit très-puissante, puisqu'elle possédoit la Hongrie, l'Autriche, la Bohême, la Silésie, la Moravie, la Lusace, le Tirol, la Carinthie, la Dalmatie, la Croatie, qui lui fournissoient un très-grand nombre d'hommes & beaucoup d'argent; que la Branche qui régnoit en Espagne, avoit des Etats dans les quatre parties du Monde; que l'Empereur scavoit bien que la France étoit le plus grand obstacle à ses projets d'ambition; qu'il n'v avoit rien qu'il ne tentât pour détruire une Puissance qui lui faisoit tant d'ombrage; que les Empereurs, même avant que l'Empire fût dans la Maison d'Autriche, avoient toujours regardé les Rois de France comme leurs rivaux & leurs ennemis; que cette haine & cette jalousie étoient bien augmentées depuis que les Autrichiens étoient parvenus à l'Empire; qu'il étoit si difficile de faire quelque

que accommodement avec eux, qu'ils ne confentiroient pas à la Paix, quand bien même le Roi céderoit ce qu'il avoit conquis depuis peu, puisqu'ils avoient la hardiesse de redemander les trois Evêchés; qu'ils revendiquoient à l'Empire le Royaume d'Arles, qui renfermoit trois des plus belles Provinces du Royaume, le Duché de Bourgogne, la Provence & le Dauphiné. Il représenta l'importance qu'il y avoit de faire de grands efforts & de porter la guerre chez les ennemis, avant que leurs forces fussent augmentées. Il supplia Sa Majesté de faire une puissante diversion, qui obligeat les Autrichiens à faire revenir une partie des troupes qui poursuivoient les Suédois: il fit voir que rien n'étoit plus aisé, puisque le Duc de Weimar s'étoit fortifié au-delà du Rhin; qu'il n'y avoit qu'à lui envoyer un puissant renfort; que pour lors on verroit des Princes & des Villes qui gémissoient sous le joug Autrichien, se joindre aux François & aux Suédois, & que les Suédois n'étant plus si pressés, reviendroient au milieu de l'Allemagne, ou pénétreroient dans les Etats héréditaires. Après cette harangue, l'Ambassadeur de Suéde présenta au Roi une lettre de la Reine, & il ajoûta que Sa Majesté Suédoise prioit le Roi de faire promptement des efforts dignes de lui, & qu'il pouvoit compter que la Reine feroit tout ce que l'on pouvoit attendre d'une Princesse ferme & généreuse. Il finit par complimenter le Roi sur les heureux succès des affaires d'Italie, sur ce qui s'étoit passé près du Rhin, & fur

fur la reprise de la Cappelle. Le Roi l'interrompit quelquefois pendant cette longue harangue; mais ce ne fut que pour approuver ce qu'il disoit, pour convenir des faits, & avouer que ses réflexions étoient très-judicieufes. Il affura qu'il avoit déjà envoyé des secours au Duc de Weimar; que sa résolution étoit d'augmenter les troupes de ce Prince, afin de mettre les Suédois en état d'entrer en Allemagne; & que le Maréchal de Chatillon auroit été du côté du Rhin, s'il n'eût pas été arrêté par le fiége de d'Amvillers. Il finit en protestant qu'il ne désiroit rien tant que d'être uni encore plus étroitement avec la Reine sa très-bonne sœur, & qu'il le feroit voir par ses actions. Grotius rendit compte de cette audience à la Reine par une lettre dattée de Paris du 26 Septembre 1637. dont il envoya une copie au Grand-Chancelier. Il nous apprend (a) dans celle qu'il écrivit le même jour à Oxenstiern, que le Comte de Berlise, Introducteur des Ambasfadeurs, l'étoit venu voir avant qu'il eût eu cette derniére audience du Roi, pour sçavoir si avant que de voir Sa Majesté, il n'auroit pas une conférence avec Chavigny Sécretaire-d'Etat des Affaires étrangéres; que c'étoit ainsi qu'en agissoient les Ministres d'Angleterre, de Venise & de Savoie. Grotius répondit qu'il sçavoit des Ambassadeurs d'Angleterre mêmes, qu'ils ne suivoient pas toujours cet usage; ce que Berlise avoua. Il aioû-

(4) Epift. 831. p. 365.

joûta que dans un autre tems il verroit ce qui conviendroit; mais que dans l'occasion présente avant une lettre de la Reine pour le Roi, il croyoit devoir en donner la premiére connoissance à Sa Majesté Très-Chrétienne; qu'il craignoit que le Roi ne fût mécontent s'il agissoit autrement; que si après l'avoir lue Sa Majesté souhaitoit qu'il conférât avec les Ministres, il ne manqueroit pas de les voir.

Les Suédois étant toujours fort pressés en Allemagne, la Reine (a) envoya de nouveaux ordres à son Ambassadeur à Paris de le reprétenter au Roi. Grotius demanda une audience a qui lui fut accordée pour le 1 Octobre 1637. Ce fut à St. Germain qu'il vit Sa Majeste. Il l'affura que ce n'étoit pas sans répugnance qu'il lui exposoit si souvent les nécessités des Alliés, & l'importance qu'il y avoit pour la France de les secourir; mais qu'il en avoit reçu des ordres précis; qu'il étoit chargé de deux choses, premiérement de complimenter Sa Majesté sur les avantages remportés en Picardie & en Bourgogne, fecondement de prier le Roi d'envoyer promptement de grandes forces au-delà du Rhin. Îkajoûta que cette priére n'auroit point paru nécessaire à la Reine, si Sa Majesté Suédoise avoit reçu les lettres dans lesquelles il lui faisoit le détail de ce qui s'étoit passé dans la dernière audience qu'il avoit eue de Sa Majesté Très-Chrétienne; il supplia le Roi de vouloir bien donner '

<sup>(</sup>a) Epist. 8,6. p. 372.

ner les ordres nécessaires, pour que les promesses qu'il avoit eu la bonté de faire fussent promptement exécutées. Il représenta que si l'on n'envoyoit pas incessamment des secours en Allemagne, les Autrichiens après avoir vaincu leurs ennemis, iroient accabler la Duchesse de Savoie sœur du Roi, & pénétreroient en France. Il fit voir ensuite que l'armée Suédoise couroit risque d'être accablée, si l'on tardoit à faire une puissante diversion. Grotius après avoir fini fa harangue, présenta au Roi une lettre de la Reine du 19 Août 1637. Louis XIII, répondit à l'Ambassadeur de Suéde, qu'il étoit dans la réfolution d'exécuter ses promesses; qu'il avoit déjà envoyé quelques troupes au Duc de Weimar; que bientôt ce Prince en recevroit encore davantage, & qu'il employeroit toutes les forces de son Royaume pour la défense de sa sœur la Duchesse de Savoie.

Le Duc de Weimar commença la Campagne de 1638 d'une façon très-brillante (a): il remporta une victoire fignalée le 2 de Mars fur les Impériaux; & ce qu'il y eut de plus remarquable, tous les Généraux ennemis furent pris, entr'autres le fameux Jean de Vert, dont le nom étoit devenu l'effroi des Parifiens. Le Roi ayant reçu cette importante nouvelle, en envoya fur le champ faire part à Grotius, en lui faisant dire qu'il étoit bien persuadé que personne n'en avoit plus de joie que lui. Le 16 Mars (b) il alla à l'audience du

<sup>(</sup>a) Epist. 923. p. 408. (b) Epist. 926. p. 410.

du Roi: il remercia Sa Majesté de lui avoir appris le premier la victoire remportée en Allemagne, & de lui avoir rendu la justice de croire qu'elle lui feroit un plaisir infini; il ajoûta que c'étoit un heureux présage pour le reste de la Campagne; que Dieu avoit confondu l'orgueil des Impériaux qui s'étoient expliqués publiquement, que leur intention étoit de venir piller Paris (a). Il assura que l'on sçavoit par les lettres de l'armée, que les Généraux ennemis avoient eu grand soin de faire venir des Cartes Géographiques de France, pour y examiner par quel endroit ils v entreroient. Il supplia le Roi de mettre le Duc de Weimar en état de profiter d'un commencement de Campagne si heureux, en lui envoyant promptement un renfort considéra-Il finit son compliment, en faisant des vœux pour la prospérité du Roi & celle de sa postérité, dont on commençoit pour lors à avoir quelque espérance. On se flattoit que la Reine étoit groffe, & effectivement elle étoit dans son troisiéme mois. Le Roi écouta ce compliment avec beaucoup de gayeté: il promit d'envoyer incessamment cinq mille hommes d'Infanterie ou au-moins trois mille au Duc de Weimar, avec quelque Cavalerie. Ce fecours devoit être commandé par le Comte de Guébriant. Grotius eut une nouvelle audience du Roi le 19 Avril 1638. (b) Il représenta à Sa Majesté que quoique le Duc de Weimar eût très-bien commencé l'année, il

(a) Epist. 927. p. 411. (b) Epist. 949. p. 421. A 5

ne pourroit pas faire de grands progrès, si on ne lui envoyoit pas de nouvelles forces; que la lenteur avec laquelle on y procédoit, avoit donné aux ennemis le tems de recruter leur armée; que si on ne se hâtoit on perdroit le fruit des derniers avantages, & que les affaires des Alliés en souffriroient beaucoup; que Sa Majesté Suédoise ainsi que le Roi n'avoit d'autre intention que de parvenir à une Paix équitable, honnête & sure; que le seul moyen de procurer un si grand bien, étoit de faire les plus puissans efforts; que la Reine conformément au desir du Roi, voudroit bien accepter la médiation des Vénitiens, à condition toutefois que la République traiteroit la Reine avec les égards qui lui étoient dûs; que Sa Majesté Très-Chrétienne étant dans l'idée qu'une longue Tréve pouvoit conduire à la Paix, la Reine qui connoissoit toute la prudence du Roi, donnoit à fon Ambassadeur en France plein pouvoir de traiter cette assaire, & de faire un projet avec ceux que le Roi nommeroit. Après ce discours, Grotius présenta à Louis XIII. une lettre de la Reine, en disant que si Sa Maiesté Suédoife eût été informée de la groffesse de la Reine, elle lui auroit sans-doute donné des ordres de témoigner au Roi l'extrême satis. faction qu'une si grande nouvelle avoit dû lui causer; qu'il scavoit que la Reine & tous les Suédois fouhaitoient avec passion que la Postérité de Saint Louis, d'Henri le Grand & de Louis le Juste, gouvernât longtems la France, & que sous leur domination le Royaume des Fran-

François fût toujours recommandable par fa piété, augmentât en puissance, & se conservât par la justice. Le Roi recut ces vœux avec plaisir, & recommanda à Grotius de faire fçavoir à la Reine de Suéde, qu'il étoit constant que la Reine étoit enceinte. Il assura que le Comte de Guébriant étoit déjà en marche pour aller se joindre au Duc de Weimar; qu'il alloit donner des ordres pour augmentes encore les troupes de ce Prince & seconder fes efforts. Il chargea l'Ambassadeur de prier la Reine d'envoyer de nombreuses recrues à ses armées, & il déclara qu'il espéroit que les Vénitiens ne feroient rien contre la dignité de la Couronne de Suéde; qu'au-reste il y donneroit ses attentions, & qu'il nommeroit Chavigny pour conférer avec lui au sujet de la Tréve. Grotius fit aussi valoir toutes les peines (a) que le Grand-Chancelier se donnoit pour l'avancement de la cause commune; & le Roi rendit justice au mérite de ce grand Ministre. La grossesse de la Reine étant déclarée (b), la femme de Grotius alla lui faire fon compliment; lui-même se rendit chez cette Princesse le 8 de Mai 1638, (c) pour la complimenter sur ce sujet. Il avoit demandé cette audience dès que le Roi eut fait déclarer la groffesse. Il dit à la Reine qu'empressé de lui témoigner sa joie, il n'avoit pu se réfoudre à attendre des ordres de sa Cour pour lui faire son compliment; que connoissant les sentimens de la Reine sa Maîtresse, il pouvoit

<sup>(</sup>a) Epist. 950. p. 421. (b) Epist. 949. p. 421. (c) Epist. 957. p. 426.

affurer avec certitude que Sa Maiesté & tous fes fujets étoient au comble de leur joie; qu'il étoit tombé depuis peu sur une Inscription Grecque en l'honneur d'une Reine, où l'on en faisoit un éloge fort court, mais trèsénergique : on disoit de cette Princesse, qu'elle étoit fille, sœur, femme & mére de Roi, sans avoir eu d'orgueil dans une si grande élevation; que cette modestie dans la Reine de France étoit d'autant plus admirable, qu'elle étoit fort au-dessus de cette Reine Grecque. & même de toutes les autres Reines, puisqu'elle étoit épouse d'un Roi dont les Provinces & même les Villes valoient des Rovaumes; qu'elle avoit pour pére un Roi, & qu'elle descendoit de Rois & d'Empereurs qui possédoient depuis longtems des Royaumes, & qui en avoient conquis dans les quatre parties du Monde; ensin qu'elle étoit sœur d'un Roi très - puissant; qu'une seule chose avoit manqué à son bonheur, d'être mére, non d'un Roi, puisque la France & tous les amis de la France souhaitoient que le Roi pût parvenir à l'âge le plus avancé, mais d'un Prince capable de régner sur une illustre Nation; que Dieu lui avoit ensin accordé ce bonheur, & l'avoit rendu féconde lorsqu'on ne s'y attendoit plus; ainsi que cela étoit déjà arrivé à une Femme illustre qui portoit son même nom, comme nous l'apprend l'Ecriture Sainte; que nous sçavions par l'Histoire Sacrée & Profane, que les enfans qui naissent dans un tems où on ne les espére plus, sont destinés de Dieu pour des choses

admirables; qu'en réfléchissant sur la grossesse de la Reine, il avoit fait attention à ce qu'enseignent les Naturalistes, que les mouvemens du Dauphin annoncoient la fin des tempêtes & le retour du calme; qu'il y avoit sujet d'espérer que la Paix reparoîtroit dans le Monde à la naissance d'un Dauphin, que l'on désiroit avec tant de passion; & ce qui augmentoit cette espérance, c'est que dans le tems que la grossesse de Sa Majesté avoit été déclarée, il avoit reçu ordre de conférer avec les Ministres de France des moyens de parvenir à la Paix, ou du-moins à une Tréve, si an trouvoit trop de difficultés pour conclure la Paix; qu'il y travailleroit avec d'autant plus de joie, qu'il sçavoit qu'il seroit aidé par les prières de la Reine, qui avoient une telle efficace, qu'elles obtenoient du Ciel des choses presque miraculenses; que Sa Majesté Suédoise feroit voir que le grand Gustave & elle n'avoient jamais eu d'autre intention que d'asfurer le repos & la tranquillité dans le Monde Chrétien; que ce qu'il souhaitoit, étoit que la négociation de la Paix tournat bien que la Reine cût une couche heureuse, & qu'elle fût mére d'un Prince dont la gloire & la postérité augmentassent continuellement. La Reine répondit, qu'elle ne doutoit point que Sa Majesté Suédoise ne sît des vœux très-sincéres; qu'elle désiroit aussi avec ardeur la prospérité de cette Princesse, & qu'elle lui offroit tout ce qui étoit en son pouvoir.

A 7

Au

Au commencement de Juin 1638 (a) Grotius se rendit chez le Roi à Saint Germain. Il remercia d'abord Sa Majesté de lui avoir fait part de la grossesse de la Reine; il sit ensuite l'éloge de la Justice, & s'étendit sur le titre de Juste que le Roi avoit mérité par les Loix qu'il avoit faites dans son Royaume fur-tout pour avoir aboli les Duels, & par la protection qu'il avoit accordée aux Princes étrangers. Îl détailla ensuite les faveurs que le Roi avoit recues de la Providence depuis qu'il étoit sur le trône; l'extinction des Guerres Civiles, le rétablissement de l'Autorité Royale, les heureux événemens tant sur terre que sur mer, le passage des Alpes forcé, les frontiéres du Royaume reculées. Il ajoûta qu'après une si grande suite de bonheur la feule chose qui restoit à désirer, étoit que la postérité de Sa Majesté régnât longtems en France; que la groffesse de la Reine mettoit en droit de l'espérer; que la Suéde partageoit les sentimens de la France; qu'elle se flattoit que les deux Royaumes continueroient d'être toujours dans la meilleure intelligence. Il finit par prier le Roi d'augmenter les troupes du Duc de Weimar, contre lequel les Impériaux faisoient les plus grands efforts, & de vouloir bien procurer la liberté au Maréchalde Horn, qui avoit été fait prisonnier à la bataille de Norlingue; il représenta que Sa Majesté n'avoit qu'à le vouloir, puisqu'elle avoit

<sup>(</sup>a) Epist. 963. p. 434.

avoit entre ses mains un grand nombre de Généraux ennemis: il l'assura que la Reine sa Maîtresse lui en auroit une très-grande obligation. Il présenta ensuite des lettres de la Reine dattées du 12 Avril, & il finit par dire qu'il croyoit que dans ce même mois de Juin il passeroit de Suéde en Allemagne un Corps considérable de troupes. Le Roi répondit qu'il avoit beaucoup d'amitié pour la Reine de Suéde, & qu'il avoit déjà donné des preuves de ses bonnes dispositions; qu'il avoit envoyé des secours au Duc de Weimar, & qu'il en enverroit encore de plus considérables s'il étoit nécessaire; que quant à l'échange du Maréchal de Horn, il n'y avoit que Jean de Vert avec qui il se pouvoit faire, mais que ce Général n'étoit point son prisonnier, qu'il l'étoit du Duc de Weimar, à qui on avoit promis de le rendre lorsqu'il le redemanderoit. Grotius repliqua qu'il ne dou-toit pas que le Duc de Weimar n'eût pour Sa Majesté toute la complaisance possible, si elle vouloit travailler à la liberté du Maréchal; & que la Reine de Suéde avoit écrit au Duc à ce fuiet.

Quelques jours après cette andience, Chavigny (a) fit dire à l'Ambassadeur de Suéde, que Jean de Vert étoit prisonnier du Roi, quoique Louis XIII. eût dit le contraire.

Grotius retourna à l'audience du Roi au milieu du mois de Juillet 1638. (b) Il fit des complimens à Sa Majesté sur les heureux suc-

cès

<sup>(</sup>a) Epist. 971. p. 495. (b) Epist. 988. p. 447.

cès des armes de France vers les frontiéres d'Espagne: il l'exhorta à tâcher de recouvrer la Navarre qui lui appartenoit de droit, & que les Espagnols avoient injustement usurpée; il recommanda les affaires du Duc de Weimar, & sit espérer que le Général Bannier qui venoit de recevoir des renforts de Suéde, feroit bientôt parler glorieusement de lui. Il présenta au Roi Crusius, Seigneur Suédois qui partoit pour la Suéde, comme devant avoir part aux affaires publiques, & comme pouvant contribuer à augmenter l'union entre les deux Royaumes. Louis le reçut avec beaucoup de bonté, & le chargea de faire ses complimens au Grand-Chancelier.

II. Grotius avoit toujours cultivé avec attention l'amitié du Prince de Condé; ils se visitoient souvent l'un & l'autre. L'Ambassadeur de Suéde rapporte dans une de fes lettres (a) que le Prince avant été nommé pour commander dans Paris, (le Roi & le Cardinal de Richelieu étoient absens) il alla lui faire sa cour au commencement de Février 1637. Le Prince lui rendit bientôt après sa visite. Il fut question entr'eux du mariage de Monfieur, que le Roi jusqu'alors avoit regardé comme nul, parce qu'il avoit été fait sans son consentement. La constance de Gaston à vouloir retenir sa femme, avoit enfin obligé le Roi d'approuver cette alliance. Le Prince dit à Grotius qu'il avoit toujours regardé ce mariage comme valide, & qu'il ne doutoit pas

que Grotius n'eût pensé de même. Il répondit qu'il étoit certain que le sentiment de ceux qui regardoient ces sortes de mariages comme bons, étoit le plus reçu. Ils parlérent ensuite de Théologie. Le Prince étoit fort instruit, & aimoit beaucoup ces sortes d'entretiens. Ils agitérent les grandes controverses de l'Eucharistie & de l'Autorité du Pape. Nous ne sçavons pas le détail de ce qui y fut dit.

III. Le Pape prévoyant que la Paix seroit encore fort longtems fans fe conclure, proposa de faire une Tréve, dans l'espérance que pendant ce tems-là on pourroit travailler plus efficacement à la Paix. La France (a) & la Suéde ne témoignérent point de répugnance à suspendre pendant quelque tems les opérations de la guerre. Grotius reçut ordre, comme nous l'avons déjà vu, de conférer avec les Ministres de France, pour convenir des subsides que l'on donneroit aux Suédois, & des conditions de la Tréve. Chavigny fut chargé de traiter cette matière avec l'Ambaffadeur de Suéde. Il se rendit chez Grotius le 27 Avril 1638; (b) & après que le Ministre de Suéde lui éut dit que la Reine lui avoit envoyé plein pouvoir d'examiner avec celui que le Roi nommeroit ce qu'il falloit faire pour obtenir une Tréve avantageuse, Chavigny lui demanda s'il avoit aussi pouvoir de la conclure. Grotius répondit que si la France & la Suéde pouvoient s'accorder, il avoit

<sup>(</sup>a) Bougeant, L. 5. N. 33. (b) Epist. 950. p. 421.

en ce cas-là la permission de signer la Tréve. Chavigny repliqua que le Cardinal de Richelieu avoit appris de Schmalz, nouvellement arrivé de Suéde pour apporter des instructions à Grotius, que les Suédois vouloient avoir les mêmes subsides pendant la Tréve que pendant la Guerre, & que cela paroissoit fort furprenant; qu'il ne doutoit pas que Grotius lui-même ne trouvât la prétention déraisonnable, puisque la Tréve devoit durer longtems, & qu'il y auroit beaucoup moins de dépense à faire que pendant la guerre. Grotius répondit que la Tréve entraînoit autant de dépense que la guerre, puisque les Suédois ne pouvoient pas conferver les Pays dont ils étoient en possession sans de grandes armées. Chavigny repliqua que l'on pouvoit convenir du nombre de troupes que l'on conserveroit pendant la Tréve; sur quoi Grotius remarqua, que pendant la Tréve des Espagnols avec les Provinces-Unies, elles avoient conservé la liberté d'entretenir d'aussi grosses garnisons qu'elles l'avoient jugé nécessaire pour leur fureté; & que le Roi, en suivant l'exemple de Henri le Grand son pére, leur avoit fourni pendant la Tréve les mêmes secours qu'il leur avoit donnés pendant la guerre. Chavigny prétendit que les Suédois n'auroient rien à craindre de leurs ennemis pendant que la Tréve dureroit, à cause du grand nombre & de la puissance de ceux qui en seroient les garans: à quoi Grotius répondit, que les Pays possédés par les Suédois étoient si éloignés de leurs Alliés, que s'ils n'étoient pas en force, il ne leur seroit pas possible de les conserver, si les ennemis faisoient quelque invasion inopinée, & qu'avant d'avoir reçu des secours

ils les auroient perdus.

Le Roi étoit parti pour aller à Chantilli, & de-là à Compiégne. Chavigny qui devoit le suivre, mais qui n'avoit pas encore déterminé le jour de son départ, dit à Grotius qu'il parleroit au Cardinal de Richelieu, pour sçavoir de lui si la conférence au sujet de la Tréve devoit commencer, ou avant le départ de Chavigny, ou après fon retour, & qu'il lui feroit sçavoir les intentions du Cardinal. Grotius lui répondit qu'il améneroit Schmalz avec lui, parce qu'il sçavoit les intentions du Ministère de Suéde, & qu'il pourroit à son retour dans le Royaume rendre un compte exact de ce qui se seroit passé. Schmalz étoit préfent à cette conversation; il étoit Sécretaire du Grand-Chancelier & son Homme de confiance: jusqu'alors Grotius l'avoit cru de ses amis.

Chavigny envoya dire à Grotius le 30 Avril que s'il le vouloit bien, ils auroient le len-

demain une conférence.

Elle se tint effectivement (a) le 1 Mai 1638. à l'Hôtel de Chavigny. Grotius (b) demanda à ce Ministre à quelles conditions le Roi vou-loit la Tréve. Chavigny répondit qu'il n'avoit

pas

(b) Epift. 954. p. 424.

<sup>(</sup>a) Le Pére Bougeant, Histoire, L. 5. N. 35. place cette neg ciation l'an 1639, en quoi il contredit Grotius. Voyez Epist. 984, p. 424.

pas encore été question des conditions; qu'on avoit seulement fait la proposition d'une Tréve, & qu'en bon ami & en fidéle Allié Sa Majesté avoit voulu qu'on en fît part à la Reine de Suéde; que l'usage des Tréves étoit que chacun gardat les Pays dont il étoit en possession; qu'il étoit convenable que les Princes qui avoient été chassés de leurs Etats, recussent pendant la Tréve une pension honnête, qui leur seroit payée par ceux qui jouissoient de leurs Pays; que le Roi pensoit qu'il ne falloit point se presser, mais attendre avec patience les propolitions que feroient les Médiateurs. Grotius dit que si le Roi vouloit faire part des conditions auxquelles il agréeroit la Tréve, cela feroit grand plaisir aux Ministres de Suéde. Chavigny lui assura qu'il n'avoit point d'instructions sur cet article, mais que s'il vouloit lui expliquer les intentions des Suédois, il les écouteroit avec plaisir, & en feroit part au Cardinal. Ils entrérent en matiére. Il y avoit dans les prétentions des Suédois deux articles qui fouffroient beaucoup de difficulté: ils comptoient que la France leur continueroit les mêmes subsides tant que la Tréve dureroit; ils vouloient non feulement conserver la partie de la Poméranie dont ils étoient en possession, mais aussi qu'on leur cédat ce qu'ils n'en avoient pas. Ces propofitions furent mifes par écrit. Chavigny promit de les envoyer au Cardinal, & de faire promptement réponse. Le 18 Mai (a) Chavigny se rendit à l'Hôtel de Grotius, qui sur

<sup>(4)</sup> Epist. 960. p. 428.

le champ fit venir Schmalz; il fut question de la quantité des subsides. Chavigny déclara que les Suédois en demandoient trop pour un tems de Tréve; que le Roi pourroit donner trois cens mille florins par an tant qu'elle dureroit. Grotius déclara que cette fomme étoit trop peu considérable eu égard aux dépenses que les Suédois étoient obligés de faire; qu'en un mot il ne pouvoit pas consentir à aucune diminution des subsides. Il fut ensuite question de la Poméranie. Chavigny prétendit que le Roi ne devoit, ni ne pouvoit honnêtement propofer aux ennemis de céder à la Suéde ce qu'ils avoient encore en Poméranie. Grotius foutint que les droits des Suédois sur cette Province n'étoient pas fondés sur la force; qu'ils étoient appuyés fur des Traités faits avec le Duc & le Peuple; qu'au surplus la Suéde n'avoit aucun empressement pour la Tréve; qu'elle lui seroit même à charge, si on ne lui fournissoit pas des subsides suffisans pour entretenir ses garnisons, & si on ne lui laissoit pas la jouissance de toute la Poméranie. Il ajoûta que pour que les Ministres de Suéde pussent ju-ger si la Tréve seroit avantageuse au Royaume, il falloit auparavant qu'ils scussent à quelles conditions elle se feroit. La conférence finit par la promesse que sit Chavigny, qu'il écriroit les intentions du Roi, & les feroit voir ensuite à Grotius. Schmalz cependant rendoit les plus mauvais fervices qu'il pouvoit à Grotius : il écrivoit à sa Cour que l'on ne pouvoit pas refuser davantage à la France de rappeller l'Ambassadeur; mais c'étoit ou par jalousse, ou par haine qu'il agissoit ainsi: car dans le même tems qu'il cherchoit à lui nuire, le Comte de Feuquiéres vint le trouver par ordre du Cardinal, pour lui dire qu'on étoit fort content de lui en France, & que bien loin qu'il souhaitât qu'il sût rappellé, il employeroit ses sollicitations pour le faire rester à Paris.

Schmalz peu content de la fermeté de Grotius (a) se rendit secrétement chez Chavigny, à qui il dit que les Ministres de Suéde étoient dans la résolution de consentir à une diminution considérable des subsides, & qu'il le prouveroit par leurs lettres écrites en Suédois. Grotius en fut instruit, & en sit ses plaintes au Grand-Chancelier. Il l'assure que Schmalz avoit osé hui faire de très-grandes menaces & à l'Ambassadrice de Suéde, parce que, dit-il, nous nous opposons à ses injustes désirs.

Chavigny étant incommodé, Desnoyers (b) Sécretaire d'Etat de la Guerre sur chargé de conférer avec Grotius. Il vint le voir, lui sit les complimens du Roi & du Cardinal, & lui remit une réponse au Mémoire qu'il avoit donné à Chavigny, en lui déclarant que tout étoit réglé entre le Cardinal & Schmalz. Grotius après avoir lu cette réponse, dit qu'avant que de s'expliquer, il étoit nécessaire qu'il parlât à Schmalz qui lui étoit ajoint dans cette négociation, & qu'ainsi il ne convenoit pas qu'il agît seul. Desnoyers s'étant retiré, Grotine

(a) Epist. 974. p. 438. (b) Epist. 976. p. 439.

tius fit part à Schmalz de cette visite: celuici foutint qu'il n'étoit convenu de rien; qu'il s'étoit contenté de faire un projet de convention: il pressa en même tems Grotius de l'approuver, parce que, disoit-il, il étoit conforme à ses instructions Suédoises, qui lui donnoient pouvoir de se contenter de deux cens mille florins. Grotius répondit que comme cet article étoit précisément contraire aux siennes, il leur donneroit la préférence, d'autant plus qu'il n'entendoit point le Suédois. La dispute s'échaussa (a). Schmalz soutint qu'il avoit plein pouvoir d'agir indépendamment de Grotius, non seulement dans cette négociation, mais aussi dans toutes les affaires qui regarderoient même son Ambassade. , Si ce-, la est, dit-il au Grand-Chancelier, les François se moqueront de lui & de moi; ils me regarderont comme n'étant Ambassadeur que de nom, & lui comme étant véritablement Ambassadeur, quoiqu'il n'en ait pas le nom. Ce n'est pas qu'il ne se laisse traiter comme s'il étoit Ambassadeur, & qu'il ne fouffre qu'on lui écrive de même que s'il en avoit le titre. Il m'est en-véri-22 té bien dur, à moi qui fuis déjà avancé en , âge, ajoûte-t-il, d'avoir des disputes avec un jeune homme austi brutal que celui-là. Cette tracasserie lui donna un grand chagrin; il écrivoit à Oxenstiern (b): 2, Je demande ,, en graces à Votre Sublimité de vouloir bien , me protéger comme elle a fait jusqu'à-pré-" sent "

(a) P. 440. (b) Epist. 982. p. 444.

ent, si je puis être utile. Je n'ai eu que de très-bonnes intentions pour la Suéde dans tout ce que j'ai fait, & je n'ai pas eu peu de peine à relever par mes actions & par mes discours une Nation, qui jusqu'a-lors étoit peu connue dans ces Pays-ci. Si je ne puis pas servir avec utilité, j'aime-rois beaucoup mieux rentrer dans l'état de particulier, que d'être à charge au Rovau-

, me & me deshonorer.

Schmalz vivoir fort mal avec Crusius (a), ce Seigneur Suédois que Grotius, comme nous l'avons vu, venoit de présenter au Roi. Malgré les fujets de plainte que l'Ambassadeur avoit contre Schmalz, il crut que le bien du fervice demandoit qu'il les réconciliat; il y travailla donc, & illeur donna à manger dans cette intention. Il arriva un jour qu'après qu'ils eurent diné chez le Banquier de Suéde. ils fortirent de table chauds de vin. & vinrent ensemble à l'Hôtel de Grotius, où il n'v avoit que sa femme. Il se prirent de querelle, & Schmalz eut la hardiesse de dire plusieurs fois à Crusius, qu'il étoit le plus grand maraud de la Terre; il ajoûta à ce propos des gestes menaçans. Crusius vivement piqué lui donna un foufflet. Un Colonel Anglois qui étoit présent fut si courroucé contre Schmalz. que sans la femme de Grotius il l'auroit tué. Malgré une si grande insulte (b) Schmalz & Crusius se réconciliérent dans l'Hôtel de Grotius, mais Schmalz continuoit toujours ses extra-

<sup>(</sup>a) Epist. 991. p. 449. (b) Epist. 993. p. 450.

extravagances. Il eut un jour l'indifcrétion de tenir des propos peu mesurés sur le Duc de Weimar; le Baron d'Erlach attaché à ce Prince en fut dans une très-grande colére; les suites pouvoient en être funestes. Ce fut encore Grotius qui employa ses bons offices pour adoucir Erlach. Schmalz ne changea point pour cela de conduite à l'égard de l'Ambaisadeur de Suéde. Grotius écrivoit le 16 Octobre 1638 (a) au Grand-Chancelier: , Il y a près de deux mois que Schmalz ne m'est venu , voir, quoique j'aye été malade; je n'en sçai , point la raison, & même je ne m'en infor-, me pas. Je sçai qu'il n'a aucun sujet de se ,, plaindre de moi, & j'en ai beaucoup de , me plaindre de lui. Il retournera chez vous 22 plus riche qu'il n'en est sorti: je ne lui envie point l'argent que l'on dit qu'il a reçu , il y a plus de deux mois des François, trèsrésolu de m'en tenir à la loi que je me 2, fuis faite, & que j'ai toujours observée, , de ne rien recevoir d'eux ". Schmalz ne cessoit de chercher (b) à nuire à Grotius, qu'il disoit être fort à charge au Royaume de Suéde; & Grotius (c) étoit persuadé que Schmalz avoit découvert aux Ministres François le secret des affaires pour lui nuire. Il retourna en Suéde, où sa mauvaise conduite ayant été manifestée (d), il encourut la disgrace des Mi-

<sup>(</sup>a) Epist. 1046 p 472. (b) Epist. 1111. p. 500. (c) Epist. 1237. p. 560.

<sup>(</sup>d) Epist. 1237. p. 560. (d) Epist. 1263. p. 573. & 1301. p. 590. Beugeant, L. 6. N. 32.

Ministres. Il embrassa ensuite la Religion Catholique à Stokholm; il sit son abjuration secrettement dans la Chapelle du Baron de Roste, Résident de France en Suéde. Les Régens l'ayant appris, s'en plaignirent amérement. Schmalz sut mis en prison sous prétexte de quelque malversation; mais il sut assez heureux pour s'évader & se résugier en Allemagne, où il se mit au service de l'Empereur. Pour en revenir à la Tréve, la négociation n'ayant pas réussi à Paris, sut renvoyée à Hambourg, pour être traitée entre le Comte d'Avaux & Salvius; mais comme les François, les Suédois & même les Impériaux la désiroient peu, on ne put pas convenir des conditions, & elle n'eut point lieu.

IV. Le jour que Grotius revenoit de l'audience du Roi, où il avoit présenté à Sa Majesté Crusius, il leur arriva une avanture funeste, qui pensa leur couter la vie à l'un & à l'autre. (a) Ils passérent par un village où il y avoit une grande populace assemblée pour affister au supplice de quelques voleurs qu'on devoit exécuter. Un des domestiques à cheval de l'Ambassadeur de Suéde voulant faire faire place au carrosse de son Maître, donna quelques coups de fouet : le bruit se répandit dans le moment que c'étoient des gens qui venoient pour enlever & fauver les coupables; auslitôt on tira sur le carrosse: le cocher reçut deux coups de fusil dont il mourut (b) quelques jours après; les balles passérent à un ou

<sup>(4)</sup> Epift. 958. p. 447. (b) Epift. 991. p. 449.

deux doigts près de la tête de l'Ambassadeur. A force de dire qui il étoit, le tumulte cessa. Le Roi avant été informé de cet attentat donna ordre au Comte de Brulon, un des Introducteurs des Ambassadeurs, de se rendre chez Grotius pour l'assurer qu'il étoit trèsfâché de ce malheur, & que des que les coupables feroient connus, ils feroient punis comme ils le méritoient. Le Comte de Berlise, l'autre Introducteur des Ambassadeurs, vint aussi rendre visite à Grotius, pour l'assurer que le Roi avoit pris une très-grande patt au danger qu'il avoit couru, & que Sa Majesté avoit donné ordre au Chancelier d'informer & de punir sévérement les coupables. Grotius répondit que c'étoit si peu l'esprit de vengeance qui l'animoit, qu'il étoit dans la résolution de demander grace pour les criminels; qu'il étoit cependant à propos que le Roi témoignat publiquement son indignation, tant pour la sureté des Ambassadeurs que par respect pour le Droit des Gens.

En conféquence des ordres du Roi, le Chancelier (a) envoya chez l'Ambassadeur de Suéde pour recevoir des dépositions; on arrêta sept ou huit personnes du village où le crime s'étoit commis, & on les amena dans les prisons de Paris. La Dame du lieu vint chez Grotius demander grace pour les prisonniers: il lui dit qu'il falloit attendre que les Juges eussent fait les informations, & qu'il solliciteroit pour les coupables. Il instruisit le

Grand-

<sup>(4)</sup> Epift. 993. p. 450.

Grand-Chancelier de tous ces détails; & il lui marque qu'il est fort aise que le Roi témoigne publiquement que la sureté des Ambassadeurs lui tient à cœur; que pour lui il feroit tout ce qu'il pourroit pour empêcher qu'aucun des coupables ne sût puni de mort.

Ceux qui étoient les plus criminels (a) avoient eu la précaution de s'enfuir : ils furent condamnés par contumace à être roués; mais le jugement ne fut pas rendu public, parce que les Juges imaginérent que les coupables se laisseroient surprendre, s'il ne paroissoit pas qu'on poursuivit cette affaire. Cependant quelques Seigneurs (b) qui avoient sçu le jugement, se préparoient à demander la confiscation des biens des coupables. Le Comte de Berlise en instruisit Grotius, qui le pria de vouloir bien demander en grace au Roi de ne pas disposer de ces biens; d'ordonner le séquestre, afin qu'il pût le rendre aux propriétaires lorsque le tems de leur donner grace feroit venu. ,, C'est ce que j'ai l'honneur de , vous écrire, mande-t-il au Grand-Chance-, lier, afin qu'on ne croye pas que j'ave voulu profiter du malheur de ces misérables; car il y a ici des gens affez méchans

, pour le croire". Le jugement fut enfin exécuté (c), mais ce ne fut qu'en effigie: aucun des plus coupables n'avoit été arrêté. Grotius étoit pour lors malade (d) d'une fiévre tierce; il attendoit fa guérison pour aller demander leur gra-

<sup>(</sup>a) Epist. 438, p. 879. (b) Epist. 1025, p. 462. (c) Epist. 1028, p. 463. (d) Epist. 1043, p. 470.

ce. Dès qu'il eut recouvré la fanté (a) il demanda une audience, elle lui fut accordée: Après avoir remercié le Roi de la bonne justice qu'il lui avoit fait rendre . & qui prouvoit combien Sa Majesté avoit à cœur le respect dû aux Ambassadeurs, il le supplia de vouloir bien faire grace aux coupables, non seulement en leur accordant la vie, mais aussi en leur rendant leur bien, dont il ne prétendoit rien, quoique le Roi l'en eût laissé le maître. Louis XIII. voyant qu'il parloit très-sérieusement, répondit qu'il donneroit ordre au Chancelier d'expédier des lettres de grace. Grotius promit de les aller folliciter chez ce Magistrat. Il y alla effectivement; (b) & le Chancelier lui promit de finir cette affaire suivant ses intentions.

V. C'étoit le 1 Octobre 1638, que Grotius avoit été à la Cour folliciter le Roi en faveur de ceux qui l'avoient infulté; on y étoit pour lors dans la joie de l'heureuse naiffance du Dauphin (c), qui étoit venu au monde le 5 Septembre. L'Ambassadeur de Suéde y vit le Roi, la Reine, le Dauphin; il sit ses complimens tels que la circonstance le demandoit, quoique ce ne sût pas le principal objet de son voyage, n'ayant pas pu avoir reçu d'ordre à ce sujet. Il recommanda au Roi les affaires du Duc de Weimar, que les Impériaux se préparoient à attaquer avec desforces infiniment supérieures aux siennes. Le

<sup>(</sup>a) Epist. 1038. p. 468. (b) (c) Epist. 1038. p. 468.

<sup>(</sup>b) Epift. 1041. p. 469.

Roi promit d'augmenter l'armée de ce Prince autant que ses autres affaires le lui permettroient. Grotius ayant représenté combien une gratification extraordinaire pourroit être avantageuse pour le bien des affaires d'Allemagne, le Roi se recria sur les grandes dépenses dont il étoit accablé; il laissa cependant espérer qu'il pourroit donner quelque fomme d'argent au-delà de ce qu'il étoit engagé de fournir. Le 10 Novembre 1638 (a) Grotius alla à l'audience du Roi, pour le supplier de-nouveau de ne point abandonner le Duc de Weimar dans l'extrémité où il étoit; il affura Sa Majesté qu'il avoit des ordres précis de lui recommander les affaires de ce Prince avec le même zéle que celles de Suéde. Le Roi se contenta de faire une réponse vague, qui ne satisfit point l'Ambassadeur. Le 4 Décembre (b) il se rendit chez le Roi & chez la Reine, pour les complimenter par ordre de la Reine de Suéde fur la naiffance du Dauphin. Il fait le rapport de ce qui s'est passé dans ces audiences dans une lettre écrite à la Reine Christine le lendemain. Après lui avoir marqué qu'à la naissance si désirée du jeune Prince il avoit témoigné publiquement sa joie par des feux, par des festins, & par des distributions de vin faites à tout fon voisinage; il lui dit qu'il a vu le Roi. auquel il a fait part des fêtes qui s'étoient faites en Suéde à l'occasion de la naissance du Dauphin de France; qu'il avoit fait observer

<sup>(4)</sup> Epit, 1064. p. 480. (b) Epitt. 1079. p. 485.

à Sa Majesté que s'il étoit vrai, comme les Anciens le croyoient, que les noms n'étoient pas donnés au hazard, on devoit augurer de grandes choses du Dauphin; que les signes qui entouroient la Constellation qui portoit ce nom, donnoient les présages les plus heureux; qu'il avoit autour de lui l'Aigle, Pégase, la Fléche, le Verseur d'eau, & le Cigne; que l'Aigle désignoit un esprit supérieur, que Pégase présageoit qu'il seroit puissant en Cavalerie, la Fléche en Infanterie, & le Verseur d'eau en Forces maritimes; que le Cigne défignoit que ses grandes actions feroient célébrées par les Poëtes, par les Historiens & les Orateurs; que les neuf Etoiles qui font dans le signe du Dauphin, marquoient, selon les Astrologues, les neuf Muses qui devoient faire briller le Prince, & recevoir de l'éclat de lui-même; que le Dauphin étant près de l'Equateur, cela fignifioit que la justice du Roi feroit héréditaire à fon fils; que les Phyficiens avoient remarqué trois propriétés dans le Dauphin, qu'il falloit prendre pour des présages heureux de ce que deviendroit le Dauphin de France; qu'il aimoit les hommes, qu'il croissoit en peu de tems. & qu'il avoit beaucoup d'activité.

C'étoit apparemment pour se conformer au mauvais goût de ce siècle, que Grotius avoit recours à ces allégories si peu naturelles, & par conséquent si ridicules. Il est à présumer qu'un esprit si élevé, qui connoissoit les régles de l'Eloquence, qui avoit desapprouvé le mauvais ton des Avocats de ce

B 4

tems-

tems-là, ne dut pas être content de lui dans cette occasion. Il finit sa harangue, en priant le Roi d'être persuadé que Sa Majesté Suédoise exécuteroit avec fidélité les Traités: que rien ne pouvoit lui être plus agréable que de vivre dans la meilleure intelligence avec le Roi, & d'apprendre les prospérités du Royaume; qu'elle employeroit avec plaisir toutes ses forces pour augmenter la puissance de la France. Il excusa ensuite la Reine sur ce qu'elle n'avoit pas envoyé un Ambassadeur extraordinaire pour complimenter le Roi; & il apporta pour raison que cette Commission ne pouvant être remplie que par un des plus grands Seigneurs du Royaume, ils étoient tous occupés à la guerre, ou servoient dans le Ministère; que la Reine présumoit que le Roi aimoit mieux qu'ils remplissent leur devoir, que d'entreprendre un si long voyage. Le Roi parut fort content de la fin de ce compliment. Il promit d'être constant dans son amitié & dans l'exécution des Traités, & de continuer la guerre avec la même ardeur que sa bonne sœur.

Grotius alla après cela chez la Reine, à qui il dit que s'il la complimentoit si tard de la part de la Reine de Suéde, c'étoit que l'éloignement de Stokholm n'avoit pas permis d'en recevoir plutôt l'ordre. Il lui apprit que la Gothie étoit une Province de Suéde, dont les Rois d'Espagne ne rougissoient pas d'être originaires. Il témoigna la joie qu'il avoit de voir sur le Trône de France une Reine qui descendoit des Goths, & qui venoit de don-

ner

uer un Prince, qui par sa mére appartenoit à cette Nation. Il assura qu'entre tous les Princes qui avoient porté le nom de Dieudonné, nul ne l'avoit autant mérité que le Dauphin, que la Providence avoit accordé aux priéres du Royaume presque contre toute espérance; qu'il étoit né le Jour du Soleil, ce qui présageoit que par sa chaleur & par sa lumiére il rendroit heureux les François & les Amis de la France, parmi lesquels Sa Maiesté Suédoise tenoit le premier rang; qu'il étoit né dans l'Automne, la saison de l'année la plus féconde en fruits, ce qui désignoit que l'on verroit chez lui le fruit de toutes les vertus. La Reine recut ce compliment avec beaucoup de politesse, & offrit tout ce qui dépendoit d'elle à la Keine de Suéde.

L'importante Place de Brifac ayant été obligée de se rendre au Duc de Weimar vers la sin de l'année 1638 (a) Grotius alla faire ses complimens au Roi. Il le remercia d'abord d'avoir envoyé des renforts au Duc; il s'étendit ensuite sur les avantages de la prise de Brisac, dont la conquête contribuoit à la sureté du Duché de Bourgogne & de la Champagne, donnoit plus de facilité pour conserver la Lorraine, les places d'Alsace, la liberté des Suisses, & ensin mettoit en état de faire de plus grands progrès en Allemagne. Il finit en priant Sa Majesté de faire sournir aux Suédois l'argent qui leur avoit été promis, asin de mettre en état le Maréchal Ban-

nien

(a) Epift. 1090. p. 490. & 1093. p. 491.

nier de faire des choses qui pourroient être utiles au Roi. Louis assura qu'il auroit soin

que l'argent fût envoyé.

Grotius ayant souhaité (a) avoir une audience du Roi dans le mois de Mars 1639, & l'ayant fait demander, le Comte de Brulon, Introducteur des Ambassadeurs, vint lui rendre visite, pour sçavoir de lui ce qu'il se proposoit de dire au Roi, sous prétexte que quand Sa Majesté n'étoit pas prévenue de certaines affaires, elle en étoit trop affectée. Grotius répondit qu'il ne diroit au Roi que des choses agréables. Brulon voulut entrer dans un plus grand détail. L'Ambassadeur lui repliqua qu'il fuivroit ses ordres. L'audience fut cependant accordée. Il remontra au Roi la nécessité d'envoyer promptement des secours au Duc de Weimar, afin qu'il pût pénétrer dans l'intérieur de l'Allemagne, pendant que le Maréchal Bannier en feroit autant de foncôté. Il assura que la Reine de Suéde avoit résolu d'embarquer, dès que la mer seroit navigable, des recrues & des vivres pour l'armée de ce Général. Le Roi répondit qu'il avoit des affaires en tant d'endroits, qu'il ne pouvoit pas faire tout d'un coup tout ce qu'il touhaiteroit.

Grotius étoit persuadé que se Roi ne s'étoit expliqué si froidement, que parce que le Cardinal de Richelieu étoit pour lors mal intentionné pour le Duc de Weimar. Il avoit voulu l'engager à venir passer l'Hiver à Paris,

(a) Epift. 1137. p. 514.

dans le dessein de se lier plus étroitement avec lui, & de s'assurer de Brisac. Le Duc qui avoit été informé de ses intentions, avoit mieux aimé rester en Allemagne, que de se trouver vis-à-vis d'un Ministre absolu, qu'il y avoit du danger de contredire. On prétend que dès-lors le Cardinal prit la résolution d'empêcher les progrès d'un Prince, dont il craignoit l'ambition & la valeur.

Grotius retourna à l'audience du Roi (a) dans le milieu d'Avril suivant: il lui représenta la nécessité qu'il y avoit d'augmenter les troupes du Duc de Weimar, qui avoit envoyé à la Cour Erlach pour en obtenir promptement des secours; le Roi promit qu'Erlach

feroit content.

VI. Ce n'étoient que des promesses vagues, que le Ministère n'avoit pas dessein de tenir. Le Cardinal n'avoit point fait mystère (b) de l'envie qu'il avoit eue de s'attacher le Duc de Weimar, en lui donnant sa nièce en mariage; le refus que ce Prince en avoit fait, & le désir de conserver Brisac, avoient tellement indisposé le Cardinal, qu'il avoit dit même à d'Erlach que le Duc se livroit à de mauvais conseils, & qu'il n'avoit pas pour la France les procédés que la reconnoissance & même la politesse exigeoient. La mauvaise volonté du Ministre de France (c) chagrina à un tel point le Duc, qu'il en tomba malade; ce ne sut qu'une incommodité à laquelle cepen-

<sup>(</sup>a) Epist. 1153 p. 523. (b) Grotii, Epist. 1153. p. 524.

<sup>(6)</sup> Grotti, Epilt. 1153. p. 524. (c) Epilt. 1140. p. 516.

cependant il ne survécut pas longtems (a): étant à Neubourg, il fut attaqué d'une fiévre ardente, qui au quatriéme jour mit au tombeau ce Prince, que Grotius appelle Phonneur & la dernière ressource de l'Allemagne (b); le 10 Juillet 1639 fut le dernier jour de ce Prince illustre. Ce fut dans ce tems-là un grand problême (c), s'il étoit mort de la pefte qui régnoit dans ces quartiers-là, ou s'il avoit été empoisonné. Grotius nous apprend (d) que le Duc crut qu'on avoit abrégé ses jours; il cite même à ce sujet l'Oraison funébre de ce Prince, qui fut faite dans ce tems-là à Brifac, & dont l'Auteur n'a pas craint d'avancer cette anecdote. Grotius étoit aussi persuadé (e) que ce Prince avoit été empoisonné. Il en écrit ainsi le 10 Octobre 1639 au Grand-Chancelier: , Plus je réfléchis sur a la mort du Duc de Weimar, plus je me, persuade qu'il n'y avoit sur son corps aucune marque de peste, & qu'elle n'étoit , point dans sa maison; ainsi les bruits d'em-, poisonnement reprennent, & le soupcon tombe fur le Médecin de Genéve que l'on avoit fait venir pour le soulager dans sa co-

, lique.

Comme les victoires de ce Prince inquiétoient même ses Alliés, en les accusa d'avoir contribué à sa mort. Les ennemis du Cardinal de Richelieu répandirent sans preu-

ve.

(a) Epift. 1226. p. 548.

(e) Epist. 1249. p. 566.

<sup>(</sup>b) Epist. 1207. p. 549. & 1224. p. 553. (c) Epist. 1233. p. 557. (d) Epist. 1254. p. 569.

ve. le bruit que c'étoit lui qui avoit fait donner le poison, dans le dessein d'avoir Brisac plus facilement; & l'Historien de Suéde (a) ne paroît pas éloigné de croire qu'il fut empoisonné, sans cependant l'imputer au Cardinal. Lorsque le Duc de Weimar mourut dit-il, il y avoit une grande négociation pour scavoir si l'on céderoit Brisac à la France. Grotius pressoit le Prince de garder cette place; le refus de la céder étoit cause que la France ne l'écoutoit que foiblement. Il mourut peu de tems après, non sans soupcon de poison. La Cour de Vienne (b) à qui cette mort fut très-avantageuse, fut aussi accusée d'avoir fait le crime; mais tout cela n'étoit que des bruits vagues & peu fondés, & qui par conséquent méritent peu d'attention. La mort du Duc de Weimar (c) causa la plus grande consternation chez les Suédois; l'Armee étoit sans Chef, les Villes sans Maître, & pendant quelque tems ce fut une anarchie dans le Pays où il avoit commandé. Ce Prince avoit eu une grande confiance pour Grotius, qui eut pour lui la plus parfaite estime. A son voyage de Paris il eutles plus grandes liaisons avec l'Ambassadeur de Suéde (d), chez lequel il mit en dépôt des choses précieuses, qu'il ne vouloit laisser ni entre les mains du Roi, ni entre celles de fes fujets.

VII.

<sup>(</sup>a) Puffendorf, L. 11. N. 39.

<sup>(</sup>b) Le Vassor, L. 45. p. 265. & 266. (c) Grot. Epist. 1216. p. 548.

<sup>(</sup>d) Epist. 876. p. 384.

VII. Dès que la mort du Duc de Weimar fut scue, Charles-Louis Electeur Palatin, fils de l'infortuné Roi de Bohême, se proposa d'engager l'Armée Weimarienne à le reconnoître pour Général. Cette négociation ne se pouvoit pas faire sans beaucoup d'argent. L'Electeur alla trouver le Roi d'Angleterre fon oncle (a), & en obtint ving-cinq mille livres sterling, avec promesse d'une plus grande somme en cas de besoin. Il pouvoit revenir en Hollande, & selon toutes les apparences il auroit réussi dans ses projets; mais on prétend que le Roi d'Angleterre lui confeilla d'agir de concert avec la France, dont les intérêts étoient liés avec les siens, & sans l'appui de laquelle il auroit bien de la peine à venir à bout de son dessein. Le Roi en parla à Belliévre (b), Ambassadeur de France à Londres: il lui dit que l'Electeur étoit dans la résolution d'aller en France, & de loger à Paris chez le Comte de Leycestre Ambassadeur d'Angleterre, pour avoir ensuite des conférences avec le Roi. Bellièvre qui étoit informé des intentions de la Cour de France & de celles de l'Electeur, remontra au Roi que le Prince, avant que de s'embarquer pour la France, devoit avoir un passeport de la Cour, qu'autrement il courroit risque d'être arrêté par le Gouverneur de quelque Ville. Belliévre fut chargé d'en écrire en France; on ne se pressa point de lui faire réponse, parce

<sup>(</sup>a) Puffendorf, L. 11, N. 59. (b) Epist. 1276, p. 578.

parce que les projets du Prince n'étoient point du goût de la Cour. L'Electeur impatient prend le parti de passer incognito en France. Mr. Pélisson assure (a) que ce sut Montreuil, un des premiers Académiciens, qui étoit pour lors employé par la France en Angleterre, qui donna avis à la Cour du dessein de l'Electeur. Ce Prince se conduisit avec si peu d'habileté, que son voyage ne sut un mystére pour personne. Il s'embarqua publiquement (b), soussirit que les vaisseaux Anglois le saluassent à son départ, & qu'en mettant pied à terre à Boulogne, les vaisseaux du Roi son oncle qui l'y avoient conduit, sissent une

décharge de toute leur artillerie.

Après son débarquement (c) il partit pour Paris avec cinq domestiques; & après avoir changé de nom, il n'alla point loger chez le Comte de Leycestre: il prit la route de Lyon où le Roi étoit, & il ne marchoit qu'à petites journées. Son dessein étoit de tourner du côté de la Suisse, pour de là aller joindre l'Armée Weimarienne. Le Cardinal instruit de sa marche, le laissa avancer dans l'intérieur du Royaume, & le sit arrêter à Moulins en Bourbonnois. Il nia d'abord qu'il sût l'Electeur Pasatin; ensin il sut obligé d'en convenir. On l'enserma dans la Citadelle de Moulins (d), où on le traita honnêtement, jusqu'à ce qu'on eût reçu les ordres du Roi.

<sup>(</sup>a) Hist. de l'Académie, p. 162, (b) Epist. Grot. 1269. p. 575.

<sup>(</sup>c) Epist. 1270. p. 576. (d) Epist. 1274. p. 576.

Il fut de-là transféré à Vincennes (a), où ou ne lui permit, ni d'écrire à personne, ni de recevoir aucune visite; il fut six jours sans avoir la permission de se promener dans le jardin. Le Prince avoit à Paris deux fréres. Maurice & Edouard, (b) qui y étoient venus pour y apprendre à monter à cheval. On les observa; ils eurent ordre de ne se pas éloigner. & leur Gouverneur fut chargé de les accompagner par-tout où ils iroient. Un mois après la détention de l'Electeur (c), ils eurent la permission de le voir, mais ce sut en présence de témoins: on permit aussi à l'Electeur de se promener quelquesois, mais à condition que ceux qui le gardoient ne s'éloigneroient pas de lui.

Le Cardinal de Richelieu & les Ministres de France (d) pour justifier cette conduite, dirent hautement qu'il n'étoit pas permis à un Prince étranger de passer dans le Royaume sans la permission du Roi; que le procédé de l'Electeur prouvoit qu'il avoit quelque mauvais dessein; que l'on sçavoit qu'il vouloit aller à Genéve pour de-là se rendre à l'armée du Duc de Weimar, s'emparer des Villes de l'Alsace, & les échanger ensuite avec l'Empereur, pour obtenir la restitution du Palatinat; qu'un pareil projet ne pouvoit être que très-préjudiciable à la France, à qui la conquête de l'Alsace avoit couté tant d'hommes & tant d'argent. Cet emprison-

nement.

<sup>(</sup>a) Puffendorf, L. 11. N. 60. (b) Epift. 1280. p. 582. (c) Epift. 1283. p. 581. (d) Epift. 1273. p. 547.

nement fit grand bruit dans l'Europe. Le Comte de Levcestre Ambassadeur d'Angleterre (a) demanda la liberté du Prince. Christian Roi de Dannemark parla avec beaucoup de vivacité. Le Roi d'Angleterre écrivit au Roi de France (b), que c'étoit lui qui avoit envoyé son neveu en France, asin qu'il eût des conférences avec Sa Majesté sur l'état de ses affaires; que si le Roi ne vouloit pas lui donner audience, du-moins il le renvoyat en Angleterre. Cette lettre n'avant rien opéré (c), les Anglois priérent la Reine de Suéde de vouloir bien s'employer pour procurer la liberté du Prince prisonnier. Enfin le Roi déclara (d), qu'il confentoit que Grotius travaillât avec les Ministres pour accommoder cette affaire. Il fit un projet avec le Comte de Leycestre, moyennant lequel la Cour de France étant contente, le Prince devoit reconvrer sa liberté. Il devoit donner un Ecrit, dans lequel il déclareroit qu'il n'avoit eu jamais intention de négocier avec l'Armée Weimarienne sans le consentement de la Reine de Suéde; en donnant cette Déclaration il devoit rester à Paris, après avoir donné sa parole qu'il n'en sortiroit qu'avec la permission du Roi, & l'Ambassadeur d'Angleterre devoit être garant de cette promesse.

Grotius fit part de ce projet à Camerarius,' Ambassadeur de Suéde en Hollande: il l'asfure

<sup>(</sup>a) Epift. 1281. p. 580.

<sup>(</sup>b) Epift. 1291. p. 584. & 1292. p. 585.

<sup>(</sup>c) Epist. 1295. p. 587. (d) Epist. 1310. p. 592.

fure qu'il est persuadé que rien n'a plus été capable de siéchir le Ministère François, que ce qu'il avoit dit, qu'il attendoit des lettres de la Reine sa Maîtresse, qui avoit été trèstouchée de la malheureuse avanture de l'Electeur. Chavigny vit deux fois Grotius au sujet de cette négociation. L'Ambassadeur de Suéde lui sit part de ce qu'il avoit concerté avec l'Ambassadeur d'Angleterre.

Le besoin que la Cour de France avoit de Grotius dans cette affaire, (a) engagea le Ministère à le traiter avec plus de politesse. Chavigny le vint voir par ordre du Roi vers la mi-Janvier 1640. (b) Il lui dit que le Roi & le Cardinal l'estimoient beaucoup, & qu'ils agiroient avec lui avec amitié & candeur; que s'il s'étoit passé autrefois quelque chose qui eût pu lui déplaîre, il n'y en avoit point d'autre cause que le seu Pére Joseph; que le Cardinal de Richelieu ne doutoit pas présentement qu'il n'eût été calomnié. Grotius répondit gracieusement à ces politesses: il affura que l'on pouvoit attendre de lui tout ce qu'il y avoit à espérer d'un homme de bien; qu'il sçavoit que toutes les tracasseries qu'on lui avoit faites, venoient des Hollandois, qui après l'avoir traité injustement, ne cesferoient jamais de le persécuter; qu'il avoit pris la résolution de ne se plus mêler de leurs affaires, qu'autant qu'elles auroient rapport à celles de Suéde. Chavigny loua ce projet;

<sup>(</sup>a) Epist. 1311. p. 593. (b) Puffendorf, L. 11. N. 78.

il ajoûta que l'intention du Roi étoit de se servir de son ministère pour accommoder l'affaire de l'Electeur Palatin; que cela seroit possible, pourvu que le Prince déclarât qu'il ne s'étoit proposé aucune vue sur l'Armée Weimarienne qu'avec le consentement du Roi qu'il auroit confulté; & qu'il promettoit qu'à l'avenir il ne feroit aucune pratique dans cette armée sans l'agrément de la Reine de Suéde & du Roi de France; qu'alors on pourroit lui permettre de rester à Paris, après avoir donné sa parole & engagé celle de l'Ambassadeur d'Angleterre, qu'il n'en sortiroit qu'avec la permission du Roi. Grotius répondit qu'il seroit toujours très-content de servir le Roi. Après cette conversation, Grotius alla voir le Comte de Leycestre; il lui fit part de ce projet, comme si c'étoit luimême qui l'eût imaginé; car Chavigny lui avoit recommandé de ne point parler de la conversation qu'ils avoient eue ensemble. Il affura l'Ambaffadeur d'Angleterre, qu'il sçavoit de science certaine que si la proposition qu'il faisoit lui plaisoit, non seulement le Prince obtiendroit sa liberté, mais qu'il pourroit espérer de rentrer dans ses Etats, si le Roi d'Angleterre y vouloit travailler; qu'il espéroit que sa médiation ne seroit pas moins agréable au Roi d'Angleterre qu'au Roi de France. Le Comte de Levcestre répondit, qu'il avoit ordre de demander la liberté de l'Electeur fans aucune condition; qu'il écriroit en Angleterre; qu'en attendant la réponfe dont il lui feroit part, il étoit obligé de

de suivre ses instructions à la lettre. Il pria Grotius de continuer de suivre cette négociation, & il l'assura qu'en cela il feroit trèsgrand plaisir au Roi d'Angleterre. L'Ambassadeur de Suéde apprit tous ces détails au Grand-Chancelier par sa lettre du 22 Janvier

1640 (a).

Chavigny ne fut pas long-tems fans venir revoir Grotius, pour scavoir ce qui s'étoit passé entre lui & l'Ambassadeur d'Angleterre. Il commença par l'affurer des bonnes dispofitons dans lesquelles le Cardinal étoit à son égard. Quelque tems après un homme attaché à Chavigny apporta à Grotius quelques. Mémoires pour servir à terminer cette affaire; il y étoit supposé que l'Armée Weimarienne appartenoit au Roi de France, parce que c'étoit lui feul qui l'avoit foudoyée. Grotius au-contraire étoit persuadé que cette armée étoit à la Suéde & aux Princes Confédérés d'Allemagne; & que le Duc de Weimar. ainsi qu'il l'avoit dit plusieurs fois, ne recevoit des subsides de la France que comme Allié de cette Couronne, ainsi que le Landgrave en avoit reçu pendant sa vie. Il dit après avoir lu ces Mémoires, qu'il prévoyoit qu'ils ne plaîroient point aux Anglois, & qu'il demandoit la permission d'y faire quel ques changemens. Le Sécretaire de Chavigny lui répondit qu'il avoit ordre de lui laifser ces papiers, afin qu'il les fît voir au Comte de Leycestre. Grotius repliqua qu'il les exa-

<sup>(</sup>a) Epift, 1312, p. 594.

mineroit encore davantage, & qu'il verroit ce qu'il y auroit à faire. Quelques jours après Chavigny lui renvoya un autre Sécretaire, pour le prier de conférer le plutôt qu'il pourroit avec le Comte de Leycestre. Grotius répondit qu'il avoit lu avec attention les Mémoires qu'on lui avoit communiqués; qu'il v avoit trouvé des choses préjudiciables à la Suéde; qu'il consulteroit la Reine afin de ne rien faire contre ses droits; qu'il étoit fort fâché que l'éloignement ne lui permît pas de recevoir promptement des ordres; qu'au-reste si les autres Ambassadeurs qui avoient offert leurs bons offices dans cette affaire, pouvoient obtenir la liberté du Prince, il en seroit très-fatisfait.

Ces Mémoires ne s'accordoient point avec ce dont étoient convenus Chavigny & Grotius: ils étoient demeurés d'accord que l'Electeur, en fortant de Vincennes, demeureroit à Paris: on vouloit l'obliger par le nouvel arrangement à suivre la Cour, afin qu'on pût l'observer plus facilement. D'ailleurs il n'y étoit parlé que du Roi, & nullement de la Suéde. Le Ministère de France vouloit abfolument (a) que le Prince avouât que l'Armée Weimarienne étoit au Roi, & que c'étoit lui manquer essentiellement que de vouloir commander cette armée sans en avoir l'agrément de Sa Majesté. La Landgrave de Hesse (b), Amélie Elizabeth de Hanau, à qui fon rare mérite & fon attachement pour

<sup>(</sup>a) Epist. 1313. p. 595. (b) Epist. 1317. p. 596.

la France avoit donné la plus grande confidération à la Cour, écrivit au Roi en faveur du Prince prisonnier, & l'assura que toute l'Allemagne étoit dans la douleur de sa captivité. La Reine de Bohême (a), mére de l'Electeur. approuva les difficultés que faisoit Grotius: il reçut ordre de la Reine Christine de demander audience au Roi, & de lui présenter une lettre que Sa Majesté Suédoise lui écrivoit & qui étoit dattée du 19 Décembre 1639 (b). Il fut quelque tems fans pouvoir obtenir cette audience (c), parce que le Roi avoit la goutte : quelques-uns croient que ce n'étoit qu'un prétexte, & que le Roi refusoit l'audience (d), parce que les Ministres négocioient directement avec l'Electeur, à qui l'on devoit rendre la liberté lorsqu'on seroit d'accord avec lui, sans qu'il parût que ce fût à la sollicitation des Princes étrangers.

L'audience fut cependant accordée pour le 18 Février 1640 (e). Grotius s'y rendit: il dit au Roi que la clémence étoit la vertu par laquelle les hommes approchoient le plus près de la Divinité; qu'elle ne convenoit à aucun Prince autant qu'à celui qui portoit le nom de Très-Chrétien; que les Rois de France s'étoient toujours distingués par cette vertu, & entre les autres principalement Henri IV.; que lui-même dans plusieurs occasions avoit donné des preuves de son amour pour la clé-

men-

<sup>(</sup>a) Epist. 1320. p. 598. (b) Epist 1322. p. 599. (d)

<sup>(</sup>b) Epist. 1319. p. 597. (d) Epist. 1323. p. 600.

<sup>(</sup>e) Epist. 1327. p. 691.

mence. Il fit valoir enfuite l'ancienne splendeur de la Maison Palatine, la plus ilsustre de l'Empire, dont l'héritier étoit maintenant en captivité, sans terres, sans sujets, & réduit à chercher un azile chez les Etrangers: il fit voir que cette même Maison avoit toujours été très-attachée à la France; que c'étoit elle qui avoit défendu de toutes ses forces les droits d'Henri le Grand à la Couronne qu'on avoit voulu mal-à-propos contester; que les Autrichiens avoient toujours été ennemis déclarés de cette Maison; qu'ils en tenoient même en prison le second Prince; que les Cours de Vienne & de Madrid ne souhaitoient rien avec tant de passion que la continuation de la captivité de l'Electeur; que ce Prince méritoit d'autant plus d'être bien traité en France, que pendant sa minorité il avoit toujours été allié de la Couronne de France, & que ceux qui avoient gouverné ses affaires pendant sa jeunesse, s'étoient toujours prêtés avec un zéle admirable & une très-grande sidélité à tout ce que les Ministres du Roi avoient souhaité, & avoient contribué à faire réusfir leurs demandes dans les Assemblées d'Hailbron, de Francfort & de Worms; que si Sa Majesté vouloit rendre la liberté au Prince, non seulement il feroit un grand plaisir à l'Allemagne, mais que Sa Majesté Suédoise lui en auroit une grande obligation, & lui en témoigneroit sa reconnoissance dans l'occasion. Le Roi parut touché de ce discours : il répondit à Grotius qu'il n'ignoroit pas les raisons qui l'avoient déterminé à faire arrêter

l'Electeur; que l'avantage de la cause commune l'y avoit engagé; qu'il avoit toujours eu à cœur le rétablissement de la Maison Palatine; qu'il en avoit fait parler au Roi d'Angleterre, que cette affaire regardoit plus que lui; que l'on avoit fait à ce sujet plusieurs propositions au Comte de Levcestre. Grotius repliqua qu'il ne lui convenoit pas d'entrer en dispute sur les raisons qui avoient pu déterminer un si grand Roi à agir comme il avoit fait; que si avec le respect qui étoit dû à Sa Majesté, il lui étoit permis de dire ce qu'il croyoit être de plus convenable, il pensoit que le meilleur parti qu'on pouvoit prendre, étoit d'oublier ce qui s'étoit passé, & ne songer plus qu'à l'avantage de la cause commune. Il ajoûta qu'il falloit pardonner quelque chose à la jeunesse du Prince, & faire attention que la trifte fituation de ses affaires ne lui permettoit pas d'attirer à son service les gens les plus capables de lui donner de bons confeils. Le Roi dit qu'il avoit entendu ce que l'Ambassadeur lui avoit remontré; qu'il alloit lire les lettres de la Reine de Suéde que Grotius lui présenta. L'audience finit par les instances que fit le Ministre de Suéde, qu'il plût au Roi de se fouvenir de sa clémence & de sa bonté. Grotius fit part de tout ce détail à la Reine de Suéde par une lettre du 3 Mars 1640 (a).

Dès que l'on avoit sçu en France que Grotius avoit reçu des ordres de sa Cour de par-

ler

<sup>(</sup>a) Epist. 1328. p. 602.

ler en faveur du Prince, il avoit été resserré plus étroitement, ensorte que ceux de sa maison qui étoient à Paris n'avoient plus aucune communication avec lui comme auparavant; ce qui fit conjecturer que les Ministres de France vouloient négocier directement avec lui, & l'empêcher d'avoir des rélations avec ceux qui auroient pu le détourner de donner au Roi la satisfaction qu'il souhaitoit. foupçons étoient très-bien fondés (a). Chavigny traitoit à Vincennes avec le Prince, qui ennuyé de sa prison, donna la déclaration que le Roi vouloit avoir, qu'il n'avoit point eu dessein d'obtenir le commandement des Troupes Weimariennes malgré le Roi & qu'il ne sortiroit point de France sans sa permission. Il ne fut question que du Roi dans cet Ecrit, & l'on n'y parla point de la Suéde.

La Cour étant contente (b) Chavigny alla chercher le Prince la nuit du 13 au 14 Mars 1640, & l'amena de Vincennes à l'Hôtel du Comte de Leycestre, où il demeura incognitò jusqu'à ce que l'Hôtel des Ambassadeurs Extraordinaires qui étoit pour lors occupé par le Prince Casimir, fût vacant. Ce sut ainsi que ce Prince recouvra la liberté (c); & il la dut, & à la puissante sollicitation de la Reine de Suéde, & aux bons offices de son Ministre. Grotius apprit à la Reine (d) que le Prince étoit sorti de Vincennes par une lettre du 7

Avril

<sup>(</sup>a) Fpift. 1353 p. 613. (b) Epift. 1337 p. 607. Puffenderf, L. 12. N. 52. (c) Epift. 338. p. 607. (d) Epift. 1344. p. 609.

Avril 1640. Il alla le faluer (a), & il lui rendit tous les honneurs qui étoient dus à un Electeur, quoiqu'en France on ne le traitât point encore en Electeur, parce qu'il y avoit des négociations avec le Duc de Baviére, qui étoit revêtu du titre d'Electeur qu'avoit poffédé la Maison Palatine avant les troubles de Bohême. La Suéde n'avoit jamais discontinué de regarder le Prince comme s'il avoit toujours été en possession de son Electorat. Grotius avoit été en rélation avec lui avant cet événement; & l'on a une lettre de cet Ambassadeur écrite le 16 Novembre 1638 (b) à l'Electeur Palatin, dans laquelle il l'assure qu'il a parlé au Roi Très-Chrétien, à ses Ministres, à l'Ambassadeur d'Angleterre, pour le rétablissement de la Maison Palatine, & qu'il en avoit écrit à la Reine de Suéde & aux Grands du Royaume.

L'Electeur vint rendre à Grotius sa visite (c), & le pria de vouloir bien le recommander aux bontés de la Reine de Suéde. Grotius demanda une audience au Roi, pour le remercier des égards qu'il avoit eus à la recommandation de la Reine. Le Prince sit si bien sa cour au Roi (d), & ménagea tellement les Ministres de France, qu'ensin il obtint le titre d'Electeur. Il étoit très-agréablement à la Cour (e): cependant il s'ennuyoit en France, & il auroit bien voulu jouir d'une pleine & entiére liberté par le crédit de la Reine

<sup>(</sup>a) Epist. 1345. p. 610. (b) Epist. 1066 p. 481. (c) Epist. 1348. p. 611. (d) Epist. 1349. p. 611. (e) Epist. 1366. p. 620.

de Suéde. Il en parla à Grotius, qui lui promit ses bons offices. L'ennui que le Prince avoit (a) de ce que cette négociation traînoit en longueur, lui donna une siévre tierce; enfin après bien des allées & des venues. l'Electeur eut sa liberté entière : ce fut le 25 Juillet 1640 (b) que le Roi lui donna permisfion de faire ce qu'il lui plaîroit, après qu'il fut demeuré d'accord qu'il s'en tiendroit à cet écrit qu'il avoit signé à Vincennes, par l'equel il s'engageoit à ne jamais rien faire contre les intérêts de la France. Il vint apprendre cette heureuse nouvelle à Grotius, à qui il dit qu'il étoit dans la réfolution de paffer en Hollande, pour y rester jusqu'à ce que les troubles d'Écosse fussent sinis. On ne prévoyoit pas alors qu'ils pussent durer si longtems, & encore moins mener sur l'échafaut le Roi d'Angleterre.

VIII. Il y avoit alors une autre négociation affez délicate à la Cour de France, dont Grotius étoit occupé. Le Maréchal de Horn, gendre du Grand-Chancelier, avoit été pris à la bataille de Norlingue, & la Suéde fouhaitoit avec passion qu'on lui rendît ce Général. Le fameux Jean de Vert étoit pour lors prisonnier à Vincennes (c); rien ne paroissoit plus naturel ni plus aisé, que de faire l'échange de ces deux grands Capitaines: cependant deux difficultés confidérables y avoient formé

obsta-

<sup>(</sup>a) Epist. 1372. p. 623. (b) Puffendorf, L. 12. N. 52. Epist. 1398.

<sup>(</sup>c) Bougeant, L. 6. N. 14.

obstacle. Le Duc de Weimar prétendoit que Jean de Vert étoit son prisonnier; & il ne l'avoit envoyé en France, que pour qu'il y fût gardé jusqu'à ce qu'il le redemandat. La France d'ailleurs craignoit que le retour du Maréchal de Horn ne fût plus nuisible qu'avantageux à la cause commune: il n'y avoit plus d'emploi à l'armée pour le Maréchal; & comme il étoit foutenu du crédit de son beaupére, son retour à l'armée auroit pu y causer une division dangereuse, dont les suites auroient été à craindre pour la France même. Grotius (a) eut néanmoins ordre de prier le Roi de vouloir bien travailler à cet échange: il en parla (b) d'abord à Bullion, qui promit de bonne grace qu'il feroit ce qui dépendroit de lui pour donner cette satisfaction à la Suéde; ensuite il en parla au Roi dans une audience qu'il eut de Sa Majesté au commencement de Novembre 1639, & dont il rendit compte (c) par sa lettre du 9 de Novembre à la Reine. Il lui apprend qu'ayant prié le Roi de vouloir bien procurer la liberté au Maréchal, Louis avoit témoigné beaucoup de bonne volonté, & avoit promis d'en parler à fon Conseil. L'Ambassadeur pour engager encore davantage le Roi à se prêter à cet échange, représenta à Sa Majesté que le feu Duc de Weimar avoit destiné les Généraux Jean de Vert & Enkefort à être échangés avec

le

<sup>(</sup>a) Epist. 1259. p. 371. (b) Epist. 1263. p. 573. & 1276. p. 578. (c) Epist. 1279. p. 579.

le Maréchal de Horn; que ce Prince avoit cru qu'il étoit de sa gloire que cet échange se sît; qu'il l'avoit dit au Roi, qu'il lui en avoit souvent écrit, & l'en avoit fait plusieurs sois solliciter, & que ce digne Prince étoit mort dans ces sentimens.

Il y avoit un autre Prince sans le consentement duquel le Maréchal de Horn ne pouvoit pas recouvrer sa liberté; c'étoit le Duc de Baviére chez qui ce Général étoit prisonnier. On en parla à ce Prince (a), qui déclara qu'il étoit prêt de consentir à l'échange. Le Maréchal de Horn l'écrivit à Grotius, qui reçut cette lettre par Jean de Vert. Dès qu'il l'eut, il manda au Grand-Chancelier le 16 Mai 1640, qu'il croyoit qu'il seroit à propos que la Reine sit encore de nouvelles instances près du Roi par quelque lettre, & qu'elle lui renouvellât ses ordres à ce sujet.

La prise d'Arras ayant donné occasion de complimenter le Roi, Grotius alla à St. Germain au commencement de Septembre 1640. (b) Il témoigna au Roi la joie que lui procuroient son heureux retour, sa bonne santé, & la conquête d'une ville aussi considérable que la Capitale de l'Artois: il sit ensuite des vœux pour l'augmentation des prospérités de la France, & pour l'heureuse délivrance de la Reine, qui étoit grosse pour lors du Duc d'Anjou, qui depuis su Duc d'Orléans. Le Roi parut fort content du compliment. Il

entra.

<sup>(</sup>a) Epist. 1366. p. 620. & 1369. p. 621.

<sup>(</sup>b) Epist. 1415. p. 645.

entra ensuite dans les difficultés qui s'étoient rencontrées dans le siège d'Arras. Après ces premiers discours, Grotius parla au Roi du Maréchal de Horn: il dit à Sa Majesté qu'il en avoit reçu des lettres, par lesquelles il l'assuroit que le Duc de Baviére consentoit qu'il sût échangé avec Jean de Vert. L'Ambassadeur ajoûta que le Duc de Weimar avoit toujours désiré cet échange; que si Sa Majesté étoit dans la résolution de faire ce plaitir à la Suéde, on pourroit envoyer Jean de Vert à Benfeld, & le Maréchal de Horn à Landau, pour pouvoir être remis chacun à Bâle où ils seroient libres. Le Roi répondit

qu'il y penseroit sérieusement.

Effectivement quelque tems après (a) Chavigny vint voir Grotius, & lui dit que le Roi après avoir réfléchi sur les propositions qu'il lui avoit faites au sujet de la liberté du Maréchal de Horn, avoit résolu d'envoyer Jean de Vert à Nancy dès que ses troupes seroient en quartier d'hiver, afin qu'on pût le renvoyer avec une escorte plus considérable; qu'il vouloit bien que le Maréchal fût échangé avec Jean de Vert, à condition toutefois que le Traité d'alliance entre la France & la Suéde feroit renouvellé. Chavigny ajoûta que le Roi avoit sçu que Grotius s'étoit plaint du Chancelier Seguier, qui ne lui avoit pas rendu les honneurs qui étoient dus à un Ambassadeur; que l'intention de Sa Majesté étoit qu'il fût traité comme les autres Ambassadeurs

<sup>(</sup>a) Epist. 1420. p 646.

des Têtes couronnées. Effectivement il n'y avoit pas longtems (a) que Grotius ayant été rendre visite au Chancelier de France, celuici n'étoit pas venu au-devant de lui felon l'usage, ne lui avoit point donné la place qui lui étoit due, & ne l'avoit point reconduit. L'Ambassadeur s'en étoit plaint; & le Comte de Brulon étoit venu lui dire en présence même des gens du Chancelier, que s'il s'étoit passé quelque chose qui ne lui eût pas plû, c'étoit plutôt faute d'attention que de dessein prémédité; que le Roi prétendoit qu'il fût traité avec les mêmes honneurs que les Ambassadeurs des Rois: à quoi Grotius avoit répondu, qu'il espéroit qu'il recevroit les mêmes traitemens que l'Ambassadeur d'Angleterre; fur quoi le Comte de Brulon avoit dit, que la France rendoit à chaque Puissance les honneurs qui étoient dus à son rang.

Cependant l'échange ne se terminoit pas. Grotius sit un voyage à Reims, où le Roi étoit pour lui en parler (b). Le Roi lui sit les promesses les plus positives; il s'engagea à donner la liberté à Jean de Vert, si le Duc de Baviére envoyoit le Maréchal de Horn à Landau. Grotius l'écrivit à la Cour de Baviére. Jean de Vert sut conduit à Selestad. Ensin l'échange se sit à Strasbourg, & Grotius (c) écrivit une lettre de compliment au Maréchal. Il le prie de venir loger chez lui,

1532. p. 693. (c) Epist. 1565. p. 708.

<sup>(</sup>a) Epist. 1414. p. 615. (b) Epist. 1512. p. 685. 1517. p. 687. 1523. p. 690. &

s'il a le dessein de passer par Paris en s'en

retournant en Suéde.

IX. Il étoit pour lors question de renouveller le Traité d'alliance entre la France & la Suéde, qui devoit bientôt expirer. Cette grande affaire se négocioit à Hambourg entre Claude de Même Comte d'Avaux, & Jean Adler Salvius Vice-Chancelier de Suéde. Grotius (a) qui étoit attentif à donner tous les conseils qui pouvoient être utiles à la Couronne de Suéde, manda au Grand-Chancelier le 29 Septembre 1640, que s'il n'y avoit de difficulté pour la conclusion du Traité que sur les subsides, il étoit certain que le Cardinal les augmenteroit; & effectivement, au-lieu d'un million que la France avoit promis à la Suéde par le dernier Traité, (b) on lui donna douze cens mille francs par celuici. Ce ne fut pas sans beaucoup de difficulté que la négociation fut conclue; elle traîna fort en longueur, & elle ne finit que le dernier Juin 1641.

Dès le commencement de Novembre de l'année précédente (c), Chavigny étoit venu voir Grotius, pour lui dire que le Roi étoit étonné qu'il y eût déjà huit mois que l'on traitoit à Hambourg le renouvellement d'alliance fans avoir rien conclu; que selon toutes les apparences les Régens de Suéde s'imaginoient par ces délais faire leurs conditions meilleures; mais que le Roi ne pouvoit rien

ajoû-

<sup>(</sup>a) Epist. 1420. p. 647. (b) Bougeant, L. 6 N. 38. (c) Epist. 1436 p. 651.

ajoûter à ce qu'il donnoit, à cause des dépenses exorbitantes qu'il étoit obligé de faire, & pour lui, & pour ses Alliés; qu'il étoit bien - aise de sçavoir promptement quelles étoient les intentions des Ministres de Suéde; que le renouvellement du Traité contribueroit à avoir une bonne Paix; que s'ils ne vouloient pas le renouveller, il étoit tems que le Roi le sçût, afin de prendre son parti; que ce qui retardoit davantage la Paix, étoit l'efpérance que les ennemis avoient que la France & la Suéde auroient quelques discussions. Il ajoûta que s'il étoit question de faire une Paix particulière, la France s'en tireroit mieux que la Suéde. Tout ce discours ne sembloit être fait, que pour reprocher à Grotius que l'on scavoit qu'il avoit écrit en Suéde, qu'il falloit profiter de l'occasion pour obtenir de la France des conditions plus avantageuses, & que cela étoit possible. Il répondit à Chavigny, qu'il avoit reçu des lettres de la Reine pour le Roi, qu'il comptoit lui donner incessamment; que la guerre étoit fort onéreuse aux Suédois, qui avoient eu tant d'ennemis à combattre cette même année & la derniére; qu'au-reste il n'avoit rien à dire au sujet du renouvellement du Traité, puisque cette affaire ne le regardoit pas, mais Salvius.

Il demanda audience (a); mais on la lui refusoit sous différens prétextes, parce qu'on vouloit être plus instruit de ce qui se passoit à Hambourg. Elle sut ensin accordée pour

<sup>(</sup>a) Epift. 1440. p. 653.

le 16 Novembre 1640. (a) Il vit d'abord la Reine, à qui il fit son compliment sur la naisfance du Duc d'Anjou. Il vit ensuite le Roi. à qui il donna des lettres de la Reine datées du 10 Septembre: il lui fit son compliment fur les avantages de la derniére Campagne & fur la naissance d'un second Fils de France; il pria ensuite Sa Majesté de vouloir bien envoyer de plus grandes forces en Allemagne. parce que c'étoit le feul moyen de parvenir à une Paix glorieuse. Le Roi le promît, & répêta ensuite à Grotius les mêmes choses que Chavigny lui avoit déjà dites; que le Traité d'alliance alloit bientôt expirer; qu'il vouloit bien le renouveller, mais pourvu que ce fût aux mêmes conditions; que si ce n'étoit pas l'intention de Sa Majesté Suédoise, il souhaitoit le sçavoir incessamment, afin de s'arranger là-desfus. Il répéta souvent qu'il ne pouvoit pas augmenter les subsides, quoique Grotius eût prouvé qu'il ne pouvoit jamais faire un meilleur usage de son argent. Il sit part à la Reine de ce qui s'étoit passé dans cette audience par une lettre du 17 Novembre 1640, où il assure cette Princesse que la vraie raifon pour laquelle le Roi avoit différé de le voir, étoit parce qu'il avoit attendu le Cardinal de Richelieu, avec lequel il vouloit avoir un entretien pour concerter avec lui la réponse qu'il devoit faire. Il apprit en même tems à la Reine que c'étoit par les amis même:

<sup>(</sup>a) Epist. 1442. p. 654,

même du Surintendant, qu'il avoit sçu que les Suédois pouvoient espérer une augmentation de subsides au renouvellement d'alliance.

Salvius faisoit part à Grotius de l'état des négociations (a), afin qu'ils agissent de concert. C'étoit le Vice-Chancelier qui étoit le premier mobile de cette grande affaire; Grotius n'étoit que subordonné, & (b) lui rendoit de grands services par les instructions

qu'il lui envoyoit.

X. Le Cardinal de Richelieu mourut l'année d'après le renouvellement du Traité d'alliance entre la France & la Suéde, le 4 Décembre de l'année 1642. Ce Ministre si célébre fut peu regretté par l'Ambassadeur de Suéde: indépendamment des sujets que croyoit avoir Grotius de se plaindre du Cardinal, il ne paroît pas surprenant qu'il n'ait pas eu une grande vénération pour lui; ces deux hommes pensoient trop différemment pour s'estimer, & peut-être même pour se rendre justice.

Louis XIII. ne survécut pas longtems à son premier Ministre; le 14 Mai 1643 sut son dernier jour. Anne d'Autriche sa veuve eut la Régence du Royaume pendant la minorité du Roi Louis XIV. son sils. Else sit dire à l'Ambassadeur de Suéde par Chavigny (c), & elle lui dit elle-même, que la mort du Roi ne feroit aucun changement à l'alliance en-

tre

<sup>(</sup>a) Epist. 1472. p. 666. (c) Epist. 1593. p. 713.

<sup>(</sup>b) Epist. 1464. p. 663.

tre la France & la Suéde; qu'elle suivroit en tout les intentions du feu Roi, & qu'elle observeroit avec une très-grande fidélité les Trai-

tés faits avec les Alliés.

Le Duc d'Orléans & le Prince de Condé étoient dans les mêmes sentimens (a). Le Cardinal Mazarin ne fut pas longtems fans avoir toute la confiance de la Reine & la principale part dans le Ministère: il prétendoit soutenir la dignité de Cardinal avec la même décence que son prédécesseur, ce qui sit prendre la résolution à Grotius (b) d'attendre les ordres de Suéde avant que de voir cette Eminence. Il écrivoit à Salvius le 26 Septembre 1643. (c) , J'ai eu beaucoup de joie , de recevoir les lettres de Votre Excellence: , je les ai fait donner au Cardinal Mazarin; , je ne le vois point ni ne le verrai, à moins que la Reine n'en ordonne autrement. Il prend le pas sur les Ambassadeurs des Rois; , & quoiqu'on lui donne le titre d'Eminence, il ne donne point celui d'Excellence aux Ambassadeurs ". La Suéde avant jugé à propos de déclarer la guerre au Roi de Dannemarc (d) qui avoit fait arrêter plusieurs vaisseaux Suedois qui commerçoient dans le Sund, Grotius fit part des motifs de la Reine de Suéde à la Reine de France (e) sans en avoir cependant d'ordre, dans une audience

<sup>(</sup>b) Epist. 632. p. 946.

<sup>(</sup>a) Epist. 1594. p. 713. (c) Epist. 1611 p. 717. (d) Bougeant, L. 8. p. 542. (e) Epift. 1661. p. 721.

qu'il eut de Sa Majesté vers la mi-Avril 1644. Il lui dit que la justice & la nécessité avoient obligé la Suéde ds recourir à la voie des armes contre les Danois, & qu'il lui faisoit part de la déclaration de guerre. Il la traduisit en Latin, & la sit imprimer à Paris. Christine lui envoya (a) quelque tems après l'ordre de faire part à la Reine de France des raisons qui avoient obligé la Suéde d'entrer en guerre contre le Dannemarc; & Grotius le sit dans une audience qu'il eut dans le com-

mencement de Juin de l'an 1644.

XI. Ce fut l'Avanturier Cérisante qui apporta à Grotius les lettres de la Reine Chriftine, qui lui avoit ordonné d'expliquer à la Reine de France les griefs que la Suéde avoit contre le Dannemarc Il avoit eu le crédit de se faire nommer Agent de la Couronne de Suéde en France, avec ordre à-la-vérité (b) de ne rien faire que de concert avec l'Ambassadeur. Il y avoit déjà quelques années que les discussions continuelles de Grotius avec les Ministres de France avoient fait hésiter les Régens de Suéde (c), s'il ne seroit pas à propos de rappeller Grotius; luimême avoit écrit autrefois au Grand-Chancelier (d), que pour obvier à toutes les difficultés qu'on lui faisoit, il seroit peut-être plus à propos de n'avoir à Paris qu'un Agent sans caractére. On prétend que l'inclination qu'on lui

(d) Epift. 690. p. 284.

<sup>(</sup>a) Epist. 1669. p. 727. (b) Epist. 716. p. 970. (c) Pustendorf, L. 13. N. 77.

lui croyoit pour les Catholiques, avoit contribué à indisposer la Suéde contre lui; & Crocius écrivoit de Bréme le 27 Novembre 1642: (a) , Le bruit public est que Grotius ,, est devenu Catholique, & qu'il a perdu ,, tout son crédit en Suéde". Il ne sut point consulté dans la nomination de Cerisante, aussi en fut-il très-chagrin. Il ne le dissimula point (b): il regarda cet Agent comme un Espion qu'on envoyoit pour examiner sa conduite, & comme une preuve que le Ministère n'étoit pas content de lui; ce qui ne contribua pas peu à augmenter le dégoût qu'il avoit de son Ambassade, dont il s'étoit déjà expliqué en confidence avec plusieurs de ses amis. Il avoit écrit le 16 Février 1641 une lettre de compliment à Louis Camerarius (c), sur ce qu'il avoit été rappellé de son Amballade de Hollande; & il l'affure qu'il se feroit un très-grand plaisir de pouvoir vivre dans une pareille tranquillité. Il écrivoit à son frère le 1 Novembre 1641: (d) , Si on me menaçoit de me rappeller de mon , Ambassade, je n'en serois pas fort tou-, ché; il n'y a pas grand profit dans ces for-, tes d'emplois. Je suis rassassé d'honneurs; , la vieillesse survient, & demandera bien-, tôt du repos ". Un an après il lui mandoit (e): ,, Je suis parvenu à l'âge où plu-. sieurs gens sages ont renoncé volontaire-, ment

<sup>(</sup>a) Inter Vossianas. Epist 656. (b) Epist. 1689 p. 721. (c Epist. 1477. p. 668. (d, Epist. 572. p. 928. (e) Epist. 620. p. 942.

ment aux places honorables. J'aime la vie tranquille, & je serois fort aise de ne m'occuper le reste de ma vie que de Dieu & de ce qui pourroit être avantageux à la postérité. Si je n'avois même quelque espérance de contribuer à la Paix générale

, j'aurois déjà songé à me retirer.

Le caractère étourdi & avantageux de celui qu'on avoit nommé pour être son Ajoint. acheva de mettre le comble à ses dégoûts. Effectivement personne ne devoit être plus antipathique à Grotius que Cerifante. Les Mémoires du Duc de Guise lui ont donné un grand ridicule. Sa famille à-la-vérité s'est plainte que le Duc de Guise ne lui avoit pas rendu justice, mais on sçait d'ailleurs qu'il avoit autant de vanité que d'étourderie. Il étoit fils de Duncan (a) Ministre de Saumur; il sçavoit très-bien les Belles-Lettres. Le Marquis de Foix dont il avoit été Gouverneur. le fit Lieutenant de la Mestre-de Camp du Régiment de Navarre : il eut au commencement de la Régence d'Anne d'Autriche une querelle avec le Duc de Candale, qui l'obligea de quitter le Royaume. Il se retira en Suéde, dans l'espérance que la Reine qui aimoit les gens d'esprit, lui feroit sa fortune. Il ne se trompa point dans ses projets; elle lui donna commission de lever un Régiment qu'il ne mit jamais sur pied, & elle l'envoya en France avec les titres de Colonel & d'Agent de Suéde.

(4) Mém. du Duc de Guise, L. 2. p. 78.

Il n'eut pas longtems pour Grotius les égards qu'on lui avoit recommandés; il donna en toutes occasions des preuves de son humeur fansaronne & étourdie. Grotius nous apprend (a) qu'il envoyoit des nouvelles trèsfausses, qu'il assuroit sçavoir de la première main: ensin il sit tant d'extravagances, que la Reine Christine ayant appris le peu d'estime qu'on en faisoit, & qu'elle en étoit en quelque sorte décriée, le congédia; mais ce

ne fut qu'après le départ de Grotius.

On peut juger qu'un homme de ce caractére convenoit très-peu à Grotius, aussi ne furent-ils pas longtems fans être très-brouillés. Leur mesintelligence sut bientôt publique. Sarrau écrivoit à Saumaise le 1 Juin 1644: (b) , Duncan Agent de Suéde dans , cette Cour trouble la tranquillité de l'Am-, bassadeur ". Sa patience étant donc épuifée, il écrivit ensuite en Suéde pour prier la Reine de le rappeller; ce qui lui fut accordé avec beaucoup de facilité. Elle ne lui avoit point marqué l'endroit où il devoit se rendre (c), ce qui le détermina à écrire au Baron Oxenstiern Plénipotentiaire de Suéde à la Paix de Munster & d'Osnabrug, fils du Grand - Chancelier; de lui apprendre les intentions de la Reine s'il les sçavoit; ou de lui donner conseil s'il devoit se rendre à Ofnabrug ou ailleurs; & enfin de lui envoyer un

<sup>(</sup>a) Epist. 1697. p. 733. (b) Epist. 83. p. 84. Sarravii. (c) Epist. 1743. p. 746.

un saufconduit des Ambassadeurs de l'Empereur, du Roi d'Espagne, & même, s'il se pouvoit, de l'Electeur de Cologne. Il étoit persuadé qu'on vouloit l'employer ailleurs (a). Il demanda audience à la Reine Anne, à qui il fit part de son rappel. La Reine de Suéde écrivit à la Reine de France (b) la lettre du monde la plus honorable pour Grotius: elle affura qu'elle n'oublieroit jamais les grands fervices qu'il lui avoit rendus. Elle lui écrivit à lui-même (c) pour lui témoigner qu'elle étoit contente de sa fidélité & de sa prudence, & pour lui faire les plus belles promefses; ce qui détruit ce qu'on lit dans le Menagiana (d), que la Reine Christine commença son régne par révoquer Grotius, puisqu'il est hors de doute que ce fut Grotius lui-même qui demanda son rappel. Mais il ne faut pas s'attendre à trouver beaucoup d'exactitude dans ces fortes d'Ouvrages, compilés fouvent par gens qui rapportent mal ce qu'ils ont entendu, & qui ne sont pas toujours au fait des matiéres dont ils parlent.

Avant que de voir rentrer Grotius dans l'état de particulier, nous remarquerons qu'il foutint toujours avec beaucoup de fermeté les droits & les honneurs attachés à la dignité d'Ambassadeur, non point par vanité, mais parce qu'il croyoit qu'il étoit de son devoir de ne pas laisser dégrader une dignité qui lui

avoit

<sup>(</sup>a) Epist. 1745. p. 745.

<sup>(</sup>c) Epist. 1753 p. 748.

<sup>(</sup>b) Epift, 1757. p. 749.

avoit été confiée. Il s'étoit imaginé (a) que les Hollandois par mauvaise volonté contre lui, avoient fait comme une conspiration pour ne le pas traiter en Ambassadeur, & pour le faire regarder comme un simple Résident (b), & lui faire après cela un crime s'il avoit eu la foiblesse de céder quelque chose de ses droits. Ils lui refusoient le titre d'Excellence en lui parlant d'affaires particulières, sous prétexte qu'il n'étoit pas question de son Ambassade; mais il fit voir que ce n'étoit qu'une très-mauvaise raison, puisque les plus grands Seigneurs de Suéde le traitoient en Ambassadeur, même dans les lettres particuliéres qu'ils lui écrivoient. C'est ce qui lui avoit fait prendre le parti de bruler les lettres où on ne lui donnoit pas les titres convenables sans y répondre, & même de ne pas recevoir chez lui ceux qui refusoient de lui rendre les honneurs dus aux Ambassadeurs des Têtes couronnées.

XII. Quand la nouvelle du rappel de Grotius fut sçue à Paris, on dit publiquement qu'il vouloit aller en Suéde se plaindre de l'A-joint qu'on lui avoit donné. Voici ce qu'en écrivoit Sarrau à Saumaise le 15 Mars 1645. (c) ,, Grotius se prépare à partir pour la Sué-, de après Pâque, pour se plaindre de l'injure qu'on lui a faite de lui donner pour successeur un jeune-homme qui est son ri-, val. Il faut cependant obéir, & retourner dans

<sup>(</sup>a) Epist. 532. p. 912. (b) Epist 542..p. 918. (c) Epist. Sarr. p. 116.

, dans l'état privé; mais ce Colosse, quoi-, que renverse, sera toujours grand; cette .. Statue fans sa base sera néanmoins très-é-, levée ". En attendant les réponfes du Baron Oxenstiern, Grotius écrivit (a) à Spiringius Agent de Suéde en Hollande, pour le prier qu'en cas qu'il ne reçût point des lettres favorables d'Ofnabrug, de lui envoyer un vaisseau de guerre dans quelque port de France, fur lequel il pût s'embarquer pour aller à Gothembourg; ou, si cela ne se pouvoit pas, de lui obtenir un passeport pour se tendre d'Hollande à Gothembourg, mais à condition qu'il ne seroit fait aucune mention de ce qui s'étoit passé dans sa jeunesse; autrement il déclare qu'il aimeroit mieux prendre toute autre route. Il y a apparence qu'on lui accorda un paffeport tel qu'il l'avoit fouhaité: car s'étant embarqué à Dieppe (b), il alla en Hollande, où il fut très-bien reçu. Il n'y eut point d'honneurs que les Bourguemestres d'Amsterdam ne lui fissent; on le trai: ta aux dépens du Public. Il eut aussi tout sujet d'être content de la Ville de Rotterdam. Ce n'est pas qu'il n'y eût pour lors en Hollande des ames affez basses pour vouloir engager les Etats de Hollande, qui pour lors étoient assemblés, à lui désendre de passer par la Province; mais cette honteuse démarche

ne

<sup>(</sup>a) Epist 1749. p. 747. (b) Le Cierc, L x11. T. 2. Vie Latine de Grotius Barleus, dans les Lettres de Wicquefort, Epist. 79. p. 416. Vind. Grotii, p. 472.

ne servit qu'à leur attirer l'indignation publique. La Ville d'Amsterdam lui sit préparer un vaisseau pour Hambourg: il y étoit le 16 Mai 1645, & il écrivit ce jour-là à son frére, (a) que les vents lui avoient été contraires; qu'il avoit été huit jours en chemin; que Schrasvius Résident de Hollande à Hambourg lui étoit venu rendre visite, & avoit eu avec lui une conversation pleine d'amitié. Il étoit dans la réfolution de partir le lendemain pour Lubec; il espéroit trouver dans cette Ville, ou du-moins à Wismar des vaisseaux qui le conduiroient à Calmar, où il croyoit que le Grand-Chancelier étoit avec les Ambassadeurs de France & de Hollande. Il prie son frére dans cette même lettre de ne lui point donner d'autre titre que celui de Conseiller de Sa Majesté Suédoise. Il se loue fort de la réception honorable (b) que lui firent les Magistrats de Lubec. .. Vous ne sçauriez croire, , mande-t-il à son frère, combien j'y ai trou-,, vé d'amis ". Il étoit sur la fin de Mars à Wismar (c), où le Comte de Wrangel, Amiral de Suéde qui y commandoit la Flotte Suédoife, lui donna un grand repas. Il l'envoya à Calmar par un vaisseau de guerre (d). Le Grand-Chancelier n'y étoit pas; il étoit à Inderacher, à quatre lieues de-là, occupé à faire la paix entre la Suéde & le Dannemarc. Grotius lui écrivit sur le champ, & en reçut une prompte réponse. Il lui envoya le

<sup>(</sup>a) Epist. 1760 p. 749, (c) Epist 1762 p. 749. (d) Epist. 1763. p. 749.

8 Juin un Gentilhomme avec son carroffe pour le mener à Inderacher, où il fut quinze jours (a) avec le Grand - Chancelier & les autres Ambassadeurs, qui le traitérent avec beaucoup d'honneur. Il revint à Calmar, d'où il alla par terre à Stokholm. La Reine Chriftine n'y étoit point, elle étoit pour lors à Upfal. Dès qu'elle sçut Grotius arrivé dans fa Capitale, elle y revint pour y voir un homme si célébre: car l'on sçait qu'une de ses passions favorites étoit la curiosité de connoître ceux qui s'étoient distingués dans la Rédublique des Lettres. Elle lui donna (b) le lendemain de son arrivée une longue audience; il en paroît content par la lettre qu'il écrivit à son frère le 15 Juillet 1645. , Je fuis à Stokholm, lui mande-t-il; j'ai vu la , Reine, elle m'a fait de grandes promesses. , Je ne vois pas encore ce qu'elle veut fai-,, re de moi. Les Sénateurs paroissent très-

contens de tout ce que j'ai fait.

Christine lui donna plusieurs audiences (c), elle le sit manger avec elle, & il paroissoit être assez satisfait des honneurs qu'on lui rendoit; mais comme il vit qu'on ne se pressoit pas de rien faire pour lui, & qu'on ne le récompensoit que par des complimens, il se fâcha, & demanda la permission de se retirer. Ce qui acheva de l'y déterminer, c'est qu'il voyoit que la Cour étoit remplie de gens qui avoient conçu de la jalousse contre lui; d'ailleurs l'air

<sup>(</sup>a) Epist. 1764. p. 750. (c) Epist. 1766. p. 750.

de Stokholm lui étoit contraire. La Reine lui refusa plusieurs sois son congé (a); elle lui fit dire que s'il vouloit demeurer à son service en qualité de Conseiller d'Etat, & faire venir sa famille en Suéde (b), il n'auroit pas fuiet de s'en repentir. Mais il s'excusa sur sa fanté qui avoit été fort altérée, & sur celle de sa femme qui ne pourroit pas souffrir l'air froid de Suéde. Il demanda un palleport, qu'on ne se pressa point d'expédier. Cependant il se déplaisoit si fort à Stokholm, qu'il étoit résolu de s'en aller sans passeport. Il quitta donc Stokholm, & alla à un port qui en est éloigné de deux lieues, afin de s'y embarquer pour Lubec. La Reine l'avant sçu, lui envoya un Gentilhomme pour lui dire qu'elle le vouloit encore voir une fois, sans quoi elle auroit sujet de croire qu'il étoit mécontent d'elle. Il revint à Stokholm, où il s'expliqua avec la Reine. Elle parut être contente de ses raisons: elle lui fit un présent en argent que l'on dit avoir été de douze ou treize mille Impériales (c), c'est-à-dire de dix mille écus en argent fort; elle y joignit quelques vaisselles d'argent, qui n'avoient pas pu être achevées plutôt: on lui affura que c'étoit ce qui avoit retardé son passeport. On le lui expédia ensuite, & la Reinelui donna un bâtiment, sur lequel il s'embarqua le 12 Août pour Lubec.

On trouve dans le Menagiana (d) une anecdo-

<sup>(</sup>a) Vie Latine. (b) Le Clerc, L. x11. (c) Vindic. Grot. p. 478. (d) Tome 4. p. 180.

dote au sujet de la derniére audience que Grotius eut de la Reine Christine, que l'on rapportera, plutôt pour donner du mépris de ces fortes d'Ouvrages, que pour la faire valoir. Quand Grotius, y lit-on, prit son audience de congé de la Reine Christine, elle lui dit des paroles un peu fortes. Grotius fortit en disant seulement : Madame, je demeure votre très-humble serviteur. La Reine s'en fâcha, & ne put s'empêcher de dire qu'il n'avoit pas dû se retirer de la sorte sans avoir pris congé d'elle. Marigny lui dit: Madame, il a pris congé de vous. Vous ne sçavez ce que vous voulez dire, lui répondit la Reine; fi cela étoit je le scaurois. Madame, ajoûta Marigny, ce que je vous dis est vrai, i'v étois: quand on dit en France en partant, je demeure votre très-humble serviteur, c'est prendre congé du monde. La Reine prit cela pour argent comptant, & renvoya querir Grotius, à qui elle donna pour quarante mille livres de cuivre.

XIII. Le départ de Grotius de Stokholm a donné occasion à plusieurs conjectures toutes fort incertaines. Vondel, Poëte célébre de Hollande & ami de ce sçavant homme, a prétendu (a) qu'il avoit dessein d'aller à Osnabrug où se traitoit la Paix; d'autres ont assuré (b) qu'il vouloit se retirer en Hollande, où le Parti Républicain commençoit à devenir le plus fort. Un Auteur moderne (c) a avantere de la commençoit à devenir le plus fort.

<sup>(</sup>a) Vindic. Grot. p. 478. (b) Menagiana. (c) Hist. du Socinianisine, c. 42, p. 831.

cé, qu'il avoit résolu d'aller en Pologne, dans l'espérance que le Roi l'enverroit en Ambassade à la Cour de France; mais il paroît plus vraisemblable de croire que dégoûté des négociations & des affaires, il n'aspiroit qu'àprès un repos qui le mît en état de finir le projet imaginaire de la réconciliation des Chré-

tiens & de se préparer à la mort. A peine se fut-il embarqué pour Lubec, que le vaisseau dans lequel il étoit, éprouva une tempête considérable; il fut porté le 17 Août à quatorze milles de Dantzic. Grotius se mit dans un chariot découvert pour Lubec; il arriva à Rostoc (a) le 26 Août en très-mauvais état, personne ne le connoissoit. Sa grande foiblesse détermina à appeller un Médecin; il s'appelloit Stochman. Après avoir tâté le poux de Grotius (b), il dit que son incommodité venoit de foiblesse & de lassitude, qu'avec du repos & des restaurans il pourroit fe rétablir; mais le lendemain il changea bien de langage, voyant la foiblesse augmentée, une fueur mortelle, avec d'autres indices d'une nature défaillante : il jugea qu'il étoit prêt de mourir. Alors Grotius demanda un Ministre, & on alla chercher Jean Quistorpius, qui nous a appris (c) lui-même dans sa lettre à Calovius, les détails des derniers momens de la vie de Grotius. Nous ne pouvons mieux faire que de la copier.

, Vous (a) Observat. Hallen. xv. T. 7. p. 341.

<sup>(</sup>b) Vindic. Grot. Vita Lat.
(c) Voyez p. 145. après les lettres de Casaubon, Epist. 828. Parmi les Epist. Præst. Virorum, p. 350. Biblioth, Chois. de Colomiés, p. 460.

, Vous voulez donc que je vous apprenne comment ce Phénix de la Littérature, Hugues Grotius, s'est conduit dans ses derniers momens; je vais vous fatisfaire. Il s'étoit embarqué à Stokholm pour aller à Lubec: après avoir été tourmenté pendant trois jours par une violente tempête, il fit naufrage, & prit terre sur les côtes de la Poméranie; de-là il vint à notre ville de Rostoc, éloignée de plus de soixante milles, dans un chariot découvert, par un tems de pluie & de vent. Il alla loger à Balleman: il fit appeller Mr. Stochman Médecin, qui remarquant qu'il étoit extrêmement affoibli par les années, par le naufrage, & par les incommodités du voyage, jugea qu'il mourroit bientôt. fecond jour après l'arrivée de Grotius en cette ville, c'est-à-dire le 18 Août, stile ancien, il me fit appeller vers les neuf heures du foir; j'y fus, je le trouvai presque à l'agonie. Je lui parlai, & je lui dis que je n'aurois rien tant souhaité que de le voir en bonne santé, afin d'avoir le plaisir de m'entretenir avec lui. Il me répondit, Dieu l'a voulu ainsi. Je lui dis de se dispofer à aller dans une vie plus heureuse, de reconnoître qu'il n'étoit qu'un pécheur, , & de se repentir de ses fautes; & avant en parlant fait mention du Publicain, qui , avoit avoué qu'il étoit pécheur, & qui avoit demandé à Dieu miféricorde, il répondit je suis ce Publicain-là. Je poursui-, vis, & je lui dis qu'il falloit recourir à Tome II.

, Jésus-Christ sans lequel il n'y a point de ,, falut : il repliqua, Je mets toute mon espé-, rance en Jésus-Christ. Je me mis à réciter à haute voix en Allemand la Priére Allemande qui commence ainsi Herr Jesu (a); il me suivoit cependant tout bas & les mains jointes. Quand j'eus fini, je lui demandai s'il m'avoit entendu; il répondit , je vous ai fort bien entendu. Je continuai , de lui réciter les endroits de la parole de Dieu que l'on a coutume de rappeller en mémoire aux mourans : je lui demandai , s'il m'entendoit; il me répondit, j'entens , bien votre voix, mais j'ai de la peine à 23 comprendre ce que vous dites. Ce furent-, là ses derniéres paroles, peu de tems après 33 il rendit l'ame à minuit juste. Son corps , fut mis entre les mains des Médecins, on , en tira les entrailles. Je n'eus pas de peine , à obtenir qu'on les déposat dans notre , principale Eglise, qui est dédiée à la Vier-

Ce fut sur la fin du 28 Août 1645, ou plutôt au commencement du 29, que mourut ainsi cet homme célébre. On a débité un nombre infini de faussetés à l'occasion de sa mort. Du Maurier rapporte (b) qu'un Prêtre Catholique & des Ministres de diverses Sec-

tes

<sup>(</sup>a) C'est une Priére adressée à Jésus Christ, & convenable à l'état d'un agonisant, qui met toute son esperance dans ce Médiateur. Mr. le Clerc l'a rapportée toute entière dans les Sentimens de quelques Théologiens de Hollande, 17. Lettre, p 397.

(b) Médaoires, p. 431.

tes ayant sçu que Grotius étoit à l'article de la mort, l'étoient venu voir pour le disposer à mourir dans leur Communion, & qu'il ne leur répondit autre chose sinon, Je ne vous entens pas; & que quand ils ne parloient plus, il leur disoit, Exhortez-moi à mourir comme

il convient à un Chrétien.

Le récit de Quistorp mal rendu a fait avancer plusieurs faits peu exacts. Mr. Arnaud assuroit (a) avoir appris la mort de Grotius par un de ses Sécretaires, qui lui avoit dit que lorsqu'il étoit malade à Rostoc, un Ministre Luthérien l'étoit venu voir pendant sa maladie, & lui avoit parlé de Religion; à quoi Grotius avoit répondu, Je n'entens pas, voulant lui faire entendre que sa prédication ne lui plassoit pas. Mr. Jurieu a soutenu (b) qu'il étoit mort sans avoir voulu faire aucune profession de Religion, & qu'il n'avoit répondu à celui qui l'exhortoit à la mort que par ces paroles, Je ne vous entens pas, en lui tournant le dos.

Si l'on en croyoit le Menagiana, le Ministre qui vint pour l'assister à la mort, lui disoit d'assez mauvaises choses; & Grotius pour gagner du tems, & lui faire entendre qu'il se passeroit fort bien de ses exhortations, lui dit je suis Grotius: à quoi le Ministre avoit répondu: Quoi? vous seriez le grand Grotius? Mr. le Clerc assure (c) avoir lu dans

un

<sup>(</sup>a) Sentimens des Théologiens de Hollande, p. 395.

<sup>(</sup>b) Esprit de Mr. Arnaud, t 2. p. 308 (c) Sentimens des Théologiens de Hollande, Lettre 17. p.

un Livre Anglois, que Grotius avoit dit en mourant: En entreprenant beaucoup de cho-

ses, je n'ai rien avancé.

Il n'y a pas même jusqu'à son genre de mort sur lequel on n'ait avancé des faussetés. Mr. le Clerc nous apprend que quelques-uns de ses ennemis avoient fait courir le bruit qu'il étoit mort d'un coup de tonnerre; & il n'y a pas longtems, ajoûte-t-il, qu'un sçavant homme de ma connoissance me demandoit dans une lettre si cela étoit vrai.

Patin a écrit (a) qu'on avoit foupçonné qu'il avoit été empoisonné. , Ensin, dit-il, , nous avons appris que Mr. Grotius est mort , à Rostoc d'une sièvre continue à son reptour de Suéde; on dit que ce n'est pas , sans soupçon de poison de la part des Luthériens , à cause de ce qu'il a écrit de , l'Antechrist en saveur du Pape; mais je , ne pense pas qu'on empoisonne en ce

" pays-là".

La méchanceté a été jusqu'à accuser la Reine Christine d'avoir abrégé les jours de ce grand-homme. On lit dans les Nouveaux Mémoires de Mr. l'Abbé d'Artigny (b), qu'Antoine Argoud, Doyen de la Cathédrale de Vienne, harangua la Reine Christine le 13 Août 1656, d'une façon qui lui plut à un point, qu'elle lui sit entrevoir de grandes espérances pour l'avenir, s'il vouloit la suivre en qualité de premier Aumônier. La Reine avoit à sa suite Lesseins, Gentilhomme du Roi, qui avoit

(a) T. 1. Let. 7. (b) T. 1. p. 34c.

voit ordre d'accompagner cette Princesse depuis Marfeille jusqu'à Lyon. Argoud lui fit part des propositions de la Reine: il le détourna de les accepter, en lui dépeignant Christine comme une Princesse inconstante & capricieuse. ,, Il n'oublia rien pour le dégoû-,, ter, jusqu'à lui dire que Grotius seroit en-, core plein de vie, s'il n'eût eu à craindre , que la jalousie des Suédois; mais que les , mauvais traitemens de la Reine avoient en-, fin conduit ce grand-homme au tombeau". Íl est très-possible que n'ayant pas été traité aussi bien de la Reine qu'il se flattoit devoir l'être, il en ait eu un violent chagrin; mais tout ce qui n'est pas conforme à la lettre de Quistorp, contre laquelle on ne peut rien alléguer de solide, doit être rejetté comme apocriphe. Son corps (a) fut porté à Delft dans le tombeau de ses Ancêtres. Il s'étoit fait luimême cette modeste épitaphe (b):

Grotius hîc Hugo est, Batavûm captivus & exul, Legatus Regni, Suecia magna, tui.

Il avoit eu la précaution de faire son testament à Paris (c) le 27 Mars de l'année 1645, peu avant son départ. La nature (d) lui avoit donné une figure très-agréable; il avoit de belles couleurs, un nez aquilin, des yeux brillans, le visage serein & riant: il n'étoit pas bien grand, mais il étoit très-fort & très-vigoureux.

(a) Vie Latine. (b) Epist. 536. p. 915. (c) Vind. Grot. (d) P. 583. & 136.

Fin du cinquiéme Livre.

## **\*\*\***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## LIVRE SIXIEME.

I. Q Uelque occupé que fût Grotius des affaires de son Ambassade, elles ne l'empêchoient pas de donner une partie de son tems à l'étude qui avoit toujours fait un des plus grands plaisirs de sa vie. On l'a même accusé de s'être trop appliqué à la Littérature pour un Ambassadeur (a); mais ses lettres sont des démonstrations qu'il n'étudioit qu'après avoir satissait à tout ce qu'il devoit à la Couronne de Suéde, & qu'il ne donnoit à l'étude que le tems que les autres Ministres donnent à leurs plaisirs, à des conversations souvent inutiles, & à des visites quelquesois peu nécessaires.

Il n'y avoit que huit jours qu'il avoit fait son entrée à Paris en qualité d'Ambassadeur, lorsqu'il écrivit à Saumaise le 9 Mars 1635 (b), pour lui faire part de l'heureux changement qui étoit arrivé dans ses affaires. Il lui mande que dès qu'il sera au courant des affaires, il espére qu'il aura assez de loisir pour continuer de cultiver les Lettres., Quelque envie que, j'aye de servir le Public à cet égard, lui, dit-il, je ne sçais point par où je dois commencer. Mes Commentaires sur l'Evangile

(b) Epist. 368. p. 134.

<sup>(</sup>a) Du Maurier, p. 418. & 423. Wicquefort, Ambass. L. 1. p. 95.

font une matière sujette à haine dans ce siécle-ci, où chacun soutient avec opiniâtreté ses opinions. L'Histoire des Paysbas, quoiqu'écrite très-simplement, trou-22 vera des Lecteurs malins. Retournerai-je à des bagatelles, qui ne font cependant pas indignes des Gens de Lettres, & donneraije en Latin les Epigrammes que Planude a recueillies? Une chose m'arrête, c'est que je scai que vous avez fait plusieurs corrections sur les Manuscrits, & je serois fâché de faire une traduction fur une copie fautive. Ce seroit trop espérer, que de prétendre que vous interrompiez vos occupations Littéraires pour m'envoyer les corrections que vous avez faites.

, Une de mes plus grandes consolations, contre les ennuis de la Cour, écrit-il à , Smaltz (a); c'est la conversation avec les , Gens de Lettres; je leur donne volontiers , tout le tems que les affaires ne me deman-

, dent point".

II. Ni fes études férieuses, ni les occupations publiques ne lui firent jamais renoncer aux Muses: dans le tems même qu'il étoit dans le cahos du commencement de son Ambassade, il donnoit des ordres pour l'impression de sa Tragédie de Joseph (b), qui eut tout le succès qu'il pouvoit espérer: il faisoit encore quelquesois des Epigrammes Latines. Il en envoya à son frère de toutes récentes le

<sup>(</sup>a) Epist. 373. p. 136. (b) Epist. 378. p. 138. & 339. p. 851.

26 Juin 1637 (a), en lui marquant qu'il pourroit y ajoûter quelque jour la traduction en Vers Grecs des Vers Latins qui sont dans Suétone, & la traduction Latine de l'Iphigénie en Tauris d'Euripide.

Il écrivoit à Gronovius le 17 Février 1638, (b) qu'il fe délaffoit quelquefois de fes grandes occupations par le commerce des Muses.

,, Quelque embarras que j'aye, disoit-il à Freinshemius (c), je ne cesse de les aimer, , & je les regarde comme le plus agréable de

,, tous les délassemens".

III. Il avoit fait une étude particulière de Tacite; il pria Vossius le 6 Juillet 1635 (d) de s'informer ii l'on faisoit quelque part une nouvelle édition de ce célébre Historien, parce qu'il étoit dans la réfolution de communiquer fes notes aux Editeurs (e). , Ce ne sont, ,, dit -il, ni des Differtations politiques, ni , un Commentaire; mais ce font des cor-, rections qui peuvent être utiles. Je les ap-,, pelle conjectures (f), pour parler modes-, tement, quoique je sois persuadé qu'on ne ,, peut pas douter que la plupart ne soient , très-fondées ". Cependant comme elles tenoient un très-petit nombre de feuilles (g), il ne crut pas devoir les faire imprimer à Paris; il les envoya en 1640 à son frère, qui les communiqua aux Elzeviers. Ils les donnérent cette même année au Public dans l'édition

<sup>(</sup>a) Epift. 402. p. 869. (c) Epift. 969. p. 455. (d) Epift. 573. p. 225. (g) Epift. 444. p. 897.

qu'ils publiérent de Tacite (a), & depuis ce tems elles ont été imprimées plusieurs fois.

IV. Le sçavant Gronovius ayant dessein de donner une édition de Stace, pria Grotius de vouloir bien lui envoyer les remarques qu'il avoit faites sur ce Poëte; à quoi il satisfit par fa lettre (b) du 28 Octobre 1636, dans laquelle il a recueilli diverses corrections qu'il avoit mises à la marge de cet Auteur, qu'il avoit lu fouvent avec plaisir & application. L'édition de Stace parut. Gronovius, sans avoir reçu la lettre de Grotius (c), avoit fait la plupart des mêmes remarques que celles qui lui avoient été envoyées; ce qui fit soupçonner à Grotius que l'on avoit peut-être (d) perfuadé à Gronovius de feindre de n'avoir pas reçu sa lettre, afin de n'être pas dans l'obligation de louer un homme, dont le nom étoit odieux chez ceux qui étoient les dépositaires de l'Autorité publique.

V. Il avoit aussi fait des notes sur Lucain qu'il offroit à tous ceux qui pouvoient en faire usage. Il écrivit à son frère (e) de s'informer loríqu'on feroit quelque nouvelle édition de ce Poëte, afin qu'il contribuât à la rendre meilleure, en communiquant les réflexions qu'il avoit faites. Elles se trouvent dans quel-ques éditions de Lucain données en Hollande. Gerard Vossius faisoit un grand éloge de ces remarques (f), & il affuroit que le Mon-

<sup>(</sup>a) Fabricius, Bibl. Lat. (b) Epist. 673, p. 274. (c) Epist. 803, p. 351. (d) Epist. 406, p. 871, (e) Epist. 859. p. 377. & 402. p. 869. (f) Præst. Vir. Epist. p. 377.

de sçavant devoit en avoir une grande reconnoissance.

Nous apprenons par une lettre de Grotius à fon frére (a), que les dernières notes sur Lu-

cain étoient de Guillaume Grotius.

VI. Un ouvrage qui lui a tenu fort à cœur. est le recueil des Epigrammes Grecques connu fous le nom d'Anthologie; il s'en occupa fort longtems, & il fongea à le donner au Public, très-peu de tems après qu'il fut revenu à Paris en qualité d'Ambaisadeur. Il sçavoit que Saumaise en avoit fait une étude particulière; il le pria le 11 Juin 1635 (b) de vouloir bien lui communiquer les corrections qu'il avoit faites sur le texte Grec, soit par le secours des Manuscrits, soit par ses propres conjectures. Il parle plus au long de fon proiet dans une lettre à Gerard Vossius du 20 Décembre 1635. (c) , Lorsque j'étois par-, ticulier ici, lui écrit-il, pour être utile à , ceux qui aiment les Belles-Lettres, après , avoir traduit le Stobée & les Maximes des , Poëtes Comiques & Tragiques, j'ai aussi , traduit le recueil des Epigrammes Grec-, ques recueillies par Planude; j'y ai ajoûté , plusieurs Epigrammes qui ne sont point dans l'édition de Henri Etienne. , venu ici Ambassadeur, j'ai cru bien faire , en achevant ce que j'avois commencé; & , comme je sçavois que le grand Saumaise avoit conféré ces Epigrammes avec d'an-, ciens

<sup>(</sup>a) Epist. 128. p. 792. (b) Epist. 418. p. 153. (c) Epist. 527. p. 203.

; ciens Manuscrits, j'ai obtenu de lui qu'il me communiquât ses remarques, & j'ai eu la fatisfaction de voir que mes conjectures se trouvoient confirmées par l'autorité des Manuscrits. Tout est prêt présentement pour pouvoir être donné au Public dans la même forme que le Stobée, & les extraits des Tragédies & des Comédies Grecques. Lorsque je pense à un Libraire, Blaeu me vient d'abord à l'esprit; il m'aime, & tous mes amis: ce qui me fâche, est que si je lui donne mon manuscrit, je ne sçai pas quand il paroîtra. Vous en scavez des nouvelles; d'ailleurs je ne sçai pas trop s'il a chez lui des gens qui scachent bien cor-, riger les épreuves Grecques, & quifoient , en état de faire les Index qui puissent ren-, dre le livre plus utile à la Jeunesse. Si l'on-, peut s'en affurer, il faudra fans hésiter lui , donner la préférence; après cela nous songerons à donner des ouvrages plus consi-, dérables". De nouvelles réflexions sur la lenteur de Blaeu l'en dégoûtérent, d'autant plus qu'il n'étoit pas content des caractéres Grecs de ce Libraire (a); c'est ce qui l'engagea à écrire à fon frère de consulter Vossius. & de lui apprendre ce qu'il croyoit qu'il dût faire. , Je ne voudrois pas, ajoûte-t-il, avoir recours aux Elzeviers, non pas tant , à cause de ce Livre, que par rapport à quelques autres que je me prépare à donner au Public, & qui ne seront pas de leur goût'".

, goût". Il est fâcheux pour la République des Lettres, que Grotius se soit opiniâtre à vouloir faire imprimer en Hollande cette Anthologie; Morell ne demandoit pas mieux que de l'imprimer à Paris (a); Cramoisi ne l'auroit pas refusée. Grotius mandoit à son frére le 26 Juin 1637. , Je délibérerai si je me servirai de Cramoisi célébre Libraire, quoique j'ave des raisons pour douter s'il a des , correcteurs affez habiles". Il avoit eu quelque dessein de l'envoyer en Angleterre (b); mais il en fut détourné, lorsqu'il fit réflexion que François Junius qui y demeuroit, faisoit imprimer ses ouvrages hors du Royaume. Les réponfes qu'on lui faisoit au sujet de l'impression de l'Anthologie ne le satisfaisant pas, il manda à son frère le 20 Avril 1639 (c): 22 Si 22 on ne peut pas imprimer notre Anthologie, ou qu'il y ait sujet de craindre qu'elle ne , le foit pas assez exactement, je suis d'avis , que vous me la renvoyiez; Cramoisi le 22 plus riche des Libraires de ce pays l'entreprendra". On lui laissa l'espérance qu'elle paroîtroit en Hollande, mais c'étoit toujours délais sur délais: il en écrivit à plusieurs de ses amis, & cependant rien n'avançoit. Isaac Vossius, sils du fameux Gerard, qui partageoit les sentimens de son pére pour Grotius, lui avant offert ses services pour les commissions Littéraires, Grotius l'en remerçia trèsaffectueusement par sa lettre du 12 Novembre

<sup>(</sup>a) Epift. 612. p. 244. 692. p. 285. & 402. p. 869. (b) Epift. 964. p. 432. (c) Epift. 505. p. 885.

bre 1644 (a), dans laquelle il lui parle fort au long de son Anthologie. , Je ne puis, , lui dit-il, assez vous remercier de ce que vous voulez bien m'offrir vos bons fervices pour l'impression de mes ouvrages. Perfonne ne peut m'être plus utile que vous; car qui a plus d'amitié pour moi que vous, & qui est-ce qui entend mieux ces matiéres que vous? Je voudrois qu'on imprimât d'abord l'Anthologie. J'ai écrit à mon , frére de vous montrer mes prolégoménes. 2, & de vous faire part de la façon dont ie fouhaite que les Index soient faits; je vais vous le répéter, de peur que je ne me sois pas affez bien expliqué dans ce que j'ai , écrit à mon frére. Je voudrois d'abord que ,, l'on fît un Index des Poëtes, & que l'on marquât exactement de quel endroit sont , tirées les Epigrammes. Il faudroit faire aussi un autre Index des personnes qui font , le sujet de l'Epigramme, & de celles à qui , elles sont adressées. Il doit y en avoir un troisiéme, que l'on pourra appeller Cho-, rographique: on y rappellera les montagnes, les fleuves, les villes, les bains, les , ponts, les autres ouvrages publics dont il est fait mention dans les Epigrammes. , en faut un historique pour les grandes actions qui se sont passées pendant la guerre ou pendant la paix. Je voudrois qu'on ,, ajoûtât à ces deux derniers Index les paf-, fages de Strabon, de Paufanias, de Pro-,, cope

,, cope & des autres Auteurs qui ont aussi parlé des mêmes choses; mais ce ne doit , être que sur les faits qui ne sont pas scus de tout le monde. . Après ces Index il en faudra un autre, qui comprendra la Physique, la Morale, & les autres choses qui pourroient avoir été omifes dans les premiers Index. Ce travail peut être utile: je ne voudrois cependant pas en charger quelqu'un qui pourroit faire quelque chose de mieux. Si fans perdre trop de tems , vous le pouvez faire vous-même, je serois au comble de majoie, non seulement pour , moi, mais pour les Lecteurs, à qui ces Index rendroient l'édition beaucoup plus , utile. Car il est bon de remarquer que ces Epigrammes renferment ce qu'il y a , de plus important dans l'Histoire, depuis ,, le tems de Platon jusqu'à Justinien, & " même depuis cet Empereur".

C'étoit le sujet de la Préface, ou des Prolégoménes qui devoient être à la tête de cet ouvrage, & dont il dit avec sa modestie ordinaire qu'il espère qu'ils ne seront pas inutiles (a).

L'Anthologie commença à être imprimée dans le mois de Janvier 1645, par les foins d'Ifaac Vossius: car voici ce que lui mande Grotius le 21 Janvier 1645. (b), J'ai vu, l'épreuve de l'Anthologie; les carastéres ne, me déplassent pas: je veux absolument que, l'édition se fasse in quarto, as qu'elle soit, de même que le Stobée, & les Extraits... des

<sup>(</sup>a) Epist. 486. p 896. & 359. p 860. (b) Epist. 1721. p. 740.

nuscrite

, des Poëtes Tragiques & Comiques; que si , cet ouvrage faisoit un trop gros volume, , il faudroit le partager en deux, & mettre le Grec à une page & le Latin à l'autre".

,, le Grec à une page & le Latin à l'autre". Grotius quitta la France peu de tems après avoir écrit cette lettre, & sa mort qui suivit de près sa retraite de France, fut sans-doute le plus grand obstacle à la publication de l'Anthologie, que Blaeu ne continua point d'imprimer. L'exemplaire de Grotius étant tombé entre les mains de Mr. le Clerc, il fit espérer qu'il le donneroit au Public avec même des additions considérables. Il en parle fort au long dans sa Bibliothéque Choisie (a). .. Ceux qui liront la Version de Grotius, ditil, admireront également & le génie heureux, & la patience de cet excellent homme, qui a traduit tout ce Livre en autant de vers qu'il y en a dans l'original, qu'il égale très-souvent, & qu'il surpasse même , quelquefois. Il y aura d'abord une très-, belle Préface de Grotius, où il traite de 2. l'Anthologie & de la Version qu'il a faite". Mr. le Clerc malheureusement n'a pas satisfait à cet engagement qu'il avoit pris avec le Public. Le R. P. Berthier, célébre Jésuite, qui réunit une solide piété avec des connoiffances très-étendues, vient de nous donner dans les Mémoires de Trévoux un article trèscurieux (b) au sujet de l'Anthologie de Gro-

tius. Il a pour titre: Notice d'une Version ma-

<sup>(</sup>a) Fabr. Bibl. Græca, L. 3. c. 28. p. 707. T. 2. (b) Art. 91. Août 1751. p. 1790.

nuscrite de l'Anthologie Grecque par GROTIUS. Il nous apprend que l'original écrit de la main de Grotius est dans la Bibliothéque du Collége des Jésuites de Paris; qu'il y a été déposé l'an 1665 par Edmond le Mercier, Sécretaire de Grotius. Ce qui fait le prix de cet ouvrage, remarque le sçavant Jésuite, ce sont sur-tout trois choses: 1. Il est en très-bons vers Latins, toujours de la même mesure que les Grecs, en sorte que si dans le Texte on a des vers ou élégiaques, ou purement hexamétres, ou jambes de fix pieds, ou anacréontiques, toujours la Version présente la même espéce de Poësie. 2. Grotius s'est astreint partout au nombre de vers qui font dans chaque piéce : jamais il n'est ni plus laconique ni plus prolixe; ce qui marque de sa part & un génie très - flexible, & une patience fingulière. Il corrige le Texte de tems en tems par de petites notes placées en marge.

Le R. P. Berthier rapporte ensuite plusieurs Epigrammes traduites par Grotius, qui font souhaiter que ce sçavant Jésuite veuille communiquer l'ouvrage entier au Public; mais le goût décidé du siècle pour le frivole, nous fait craindre avec raison que les Libraires de France n'osent pas se charger d'un Livre si digne cependant d'être transsinis à la postérité (1).

<sup>(1)</sup> Plusieurs des Epigrammes de l'Anthologie traduites par Grotius se trouvent dans le célébre Ouvrage de Junius de Pictura Veterum. C'est une observation du R.P. Berthier; le savant Jésuite ne la communiquée au Public, que depuis l'impression de la VIE DE GROTIUS. Voyez les Mémoires de Trevoux Février 1753.

Outre les Epigrammes contenues dans toutes les éditions, le Manuscrit de Grotius préfente 1. celles qu'Henri Etienne avoit rassemblées, & qui sont à la fin de son Anthologie Grecque. 2. Un très-grand nombre d'Inscriptions tirées de Gruter. 3. Un Recueil formé par Grotius même sur les Manuscrits.

Une note qui est à la tête de ce précieux Manuscrit, apprend qu'au mois de Septembre 1630 Grotius commença la Version des sept Livres de l'Anthologie, & qu'elle sut achevée avant le mois de Septembre de l'année suivante; par où l'on peut juger de la prodi-

gieuse facilité de ce grand Auteur.

VII. Il fentoit si vivement les obligations qu'il avoit à la Suéde, que pour luitémoigner publiquement sa reconnoissance, il entreprit d'éclaircir l'Histoire des Goths, dans l'espérance de faire honneur aux Suédois, qui les regardent comme leurs ancêtres. Il écrivit à Rome (a) pour avoir la communication de ce qui manquoit à l'édition Grecque de Procope qu'Heschelius avoit donnée, & il l'obtint par la recommandation de Messieurs Dupuis. Il le manda au célébre Nicolas Peyresc le 8 Avril 1636, & il ajoûte: ,, J'ai traduit les Go-, thiques & les Vandaliques de Procope, en 2) l'honneur d'une Nation qui m'a adopté, , après avoir trois fois été vendu par ma " Patrie".

Il fit part de son projet à Smaltz le 24 Juillet 1636. (b), Le tems, dit-il, que je ne

,, fuis

<sup>(</sup>a) Epist. 572. p. 225. (b) Epist. 622. p. 250.

,, fuis pas obligé de donner aux affaires pu-, bliques, je le consacre à la recherche des Antiquités de Suéde. Je vous prie de m'envoyer pour cet ouvrage un Dictionnaire Suédois, un Nouveau Testament en Langue Suédoife, & les anciennes Inscriptions qui font sur les Epitaphes ou ailleurs en , cette Langue. J'ai vu aussi les Loix Sué-, doifes traduites en Latin; je ferois fort , aise de les voir encore, si cela étoit possi-, ble. Si vous pouvez me procurer tout cela, , je vous en aurai obligation, & j'espére que , vous vous appercevrez que je ne suis pas

, ingrat". Il explique dans un plus grand détail fon projet dans une longue lettre qu'il écrivit à Oxenstiern le 28 Août 1636. (a) , Votre , Sublimité, lui écrit-il, a tant de bonté , pour moi, & prend un si grand intérêt à , tout ce qui me regarde, que je lui dois , rendre compte, non seulement de mes né-, gociations, mais aussi de mon loisir. Ayant dessein de donner le tems qui n'est pas em-, ployé aux affaires dont je suis chargé, en , l'honneur d'un Royaume qui m'a comblé , d'honneur, j'ai commencé à lire tout ce , qui avoit été écrit sur le grand Gustave, , en Latin, en Italien, en Allemand & en , François; mais m'étant aisément apperçu que ces Ecrivains ne sçavoient point les , intentions des Ministres, ne connoissoient , pas même les lieux dont il parloient, & 22 n'é-

<sup>(</sup>a) Epift. 641. p. 259.

,, n'étoient pas au fait de la guerre, j'ai conclu qu'il n'étoit pas possible de faire avec ,, tous ces matériaux un ouvrage qui pût mériter l'approbation de la Postérité. C'est , ce qui m'a engagé à me retourner du cô-, té de l'Antiquité. De tous les Anciens, 22 Procope est celui qui a le mieux traité , l'Histoire des Goths & des Vandales: c'étoit un homme habile; il étoit Sécretaire , de Bélizaire: il avoit été sur les lieux; il , parle non seulement de ce qui est arrivé , de son tems, mais aussi des faits qui se , font passés avant son siécle. La Version 22 Latine que nous en avons est très-incom-, plette, très-imparfaite, & très-peu élégan-, te. J'ai fait une nouvelle traduction sur l'Edition Grecque d'Heschelius: j'ai eu le fecours de deux Manuscrits de la Bibliothéque du Roi, qui m'ont servi à faire plusieurs corrections dans le texte; j'en , ai fait aussi quelques-unes par conjecture. Mon dessein est de tirer tout ce qui a rapport à ce sujet de l'Histoire Secrette de Procope, qu'Alemannus a imprimée à Rome, & d'Agathias. Ayant appris que le Manuscrit des Vandaliques & des Gothiques qui est dans la Bibliothéque du Vatican, étoit plus entier que ceux qu'Heschelius avoit eus, j'ai prié mes amis de Rome-de m'envoyer les lacunes qui manquent dans les Imprimés, & j'espére qu'ils , me feront ce plailir; & asin qu'il ne man-, que rien de tout ce qui a rapport aux 2. Antiquités de la Scandinavie, j'ai résolu , d'y

, d'y joindre ce que l'on en trouve dans Strabon, dans Pline, dans Tacite, dans Ptolomée, & dans ceux qui ont écrit depuis, comme Helmoldus, Eginhart, Adam de Bréme & les autres. J'y joindrai les Gothiques de Jornandès, l'Epître de Sidonius Apollinaris fur les mœurs de Théodoric Roi des Wisigoths, le Panégyrique d'Ennodius de Pavie en l'honneur de Théodoric Roi des Ostrogoths & de l'Italie, les Loix des Oftrogoths, des Westrogoths & des Lombards, avec le Livre de Paul Diacre qui étoit lui même Lombard, & qui fait venir sa Nation de Scandinavie. On v trouvera à la fin les noms appellatifs qui fe trouvent dans les Loix, avec leur ori-, gine & leur explication. Je prie présentement Votre Sublimité qui est rendue dans , fa Patrie, d'avoir la bonté de donner ses ordres pour que l'on me communique les vieilles Inscriptions, les Loix anciennes, enfin tout ce qui n'est point imprimé, & qui peut contribuer à éclaircir les Anti-, quités de Suéde; l'ouvrage que je médite , en sera plus parfait. Je supplie Votre Su-, blimité d'être persuadée que je ferai tout , ce qui dépendra de moi, non seulement , pour procurer les avantages de la Suéde, , mais aussi pour contribuer à sa gloire". Smalz alla à Rome vers ce tems-là avec

Reigersberg fils du frére de la femme de Grotius (a), qui profita de cette occasion pour fe

fe renouveller dans l'esprit d'Holstenius son ancien ami qui résidoit à Rome, & pour lui demander ce qui manquoit dans les Imprimés de Procope. Grotius recut ces précieuses lacunes (a), & il fit part de cette bonne nouvelle au Grand-Chancelier. Il s'entretint encore avec lui de cet ouvrage dans une lettre du 25 Juin 1637. (b) , Votre Sublimité, lui , dit-il, me pardonnera, si n'étant occupé , que foiblement des affaires publiques, je , lui rends compte de l'emploi de mon tems. Je vous envoie une Préface affez longue, , qui doit être mise à la tête de l'ouvrage, , qui renfermera les Auteurs qui ont écrit , des Antiquités des Goths, des Vandales, , des Wisigoths & des Lombards. La tra-, duction de Procope est fort différente de , l'ancienne. Je consacre ce travail à Votre 23 Sublimité qui a si bien mérité de la Suéde, & à qui j'ai tant d'obligation. Deux raisons m'ont engagé à faire la Préface si longue; la premiére est que j'ai été obligé de répondre à Cluvier, qui le premier a cherché à obscurcir notre gloire. Je ne scaurois dire si c'est par envie, ou s'il a a été corrompu par l'argent des Danois; ce que je sçais, est que je l'ai réfuté par des témoignages si précis, que je ne crois pas que personne de sensé soit tenté préfentement de répéter les mêmes faussetés. L'autre raison est que les témoignages fa-, vorables en l'honneur d'une Nation étant

(a) Epift. 676. p. 275. (b) Epift, 780. p. 334.

,, suspects, lorsqu'ils ne sont sondés que sur , la déposition des Nationnaux, j'ai rapporté les autorités des Etrangers, qui ont par-

, lé avec honneur des Suédois & des Nations

qui font forties de Suéde.

Son dessein étoit donc de dédier cet ouvrage au Grand-Chancelier (a), qui avoit appris avec un plaisir infini cette nouvelle occupation de Grotius. Il fut extrêmement content de la Présace; il en parloit (b) avec la plus grande estime. Il en écrivit à Grotius (c) pour lui faire ses remercimens en son nom & au nom de la Nation entière, & il l'exhortoit de donner cet ouvrage promptement au Public.

Cependant il ne se pressoit pas (d), parce qu'il vouloit épuiser la matière, & faire toutes les recherches qui pouvoient le mettre en état de la traiter à fond. Il s'étoit imaginé que dans la Gaule Narbonnoise & dans les lieux voisins il se trouveroit plusieurs choses qui pourroient contribuer à embellir son ouvrage, & que les François par envie contre la Nation Suédoise, empêchoient que ses amis ne lui envoyassent des Mémoires.

Cet ouvrage étoit fini quand Grotius mourut, mais il ne fut imprimé qu'après sa mort; & soit que l'Epître Dédicatoire destinée au Grand-Chancelier n'ait jamais été saite, soit qu'elle ait été supprimée, elle n'existe point. Le Livre a pour titre: Historia Gotho-

(a) Epist. 825. p. 360. (b) Epist. 408. p. 871. (c) Epist. 410. p. 872. (d) Epist. 1667. p. 727.

thorum, Vandalorum, & Longobardorum, ab Hugone Grotio partim verfa, partim in ordinem digesta: præmissa sunt ejustem Prolegomena, ubi Regum Gothorum ordo & chronologia cum elogiis: accedunt nomina appellativa, & verba Gothica, Vandalica, Longobardica, cum explicatione. Austorum omnium ordinem tabula contentorum indicat. Amstelodami, apud Ludovi-

cum ,Elzevierium. 1655.

Il v a à la tête de ce Livre une Préface fort fçavante, dans laquelle l'Auteur nous apprend qu'il a revu fur les Manuscrits Grecs les Gothiques & les Vandaliques de Procope; qu'il les a traduits de-nouveau, parce qu'il y avoit beaucoup de choses omises dans les anciennes traductions, qui d'ailleurs n'étoient pas bien faites; que par le secours des Manuscrits du Vatican, il a rempli de grandes lacunes. On trouve ensuite une description Géographique de l'ancien Pays des Goths, le caractére de ce Peuple dont il fait un grand éloge, un Catalogue de leurs Rois, une Chronologie du tems dans lequel ils ont vécu, une des Rois Lombards, & une autre des Rois des Vandales; les éloges que les Anciens ont faits des Peuples de Suéde, & des Nations qui ont tiré leur origine des Suédois.

Après la traduction de tout ce qui a rapport dans Procope aux Goths & aux Vandales, il y a un Index raisonné qui a pour titre: Nomina appellativa & verba Gothica, Vandalica & Longobardica, que in boc volumine reperiuntur. Il paroît par les recherches que l'Auteur a faites, que presque tous les noms

Lon-

Lombards appellatifs avoient, ainfi que ceux des Grecs, quelque fignification. Ce Recueil finit par l'édition des ouvrages fuivans: JORNANDES, de Getarum sive Gothorum origine & rebus gestis; la Chronique de Saint Hidore, & Paul Wanefride, de Gestis Longobardorum. Les prolégomenes de cet ouvrage nous apprennent, que Grotius avoit dessein d'éclaireir les anciennes Loix des Goths & des Vandales; mais malheureusement il mourut avant que d'avoir fait cet ouvrage, qu'il étoit en état plus que personne de très - bien

exécuter.

VIII. La nomination que les Etats avoient faite de Grotius pendant sa grande jeunesse pour être leur Historien, l'avoit engagé à faire une étude profonde des troubles des Pays-Bas, & des suites qu'ils avoient eus par rapport aux fept Provinces. Il en étoit occupé dès l'an 1614, comme il paroît par une lettre qu'il écrivit le 5 Février de cette année au Président de Thou. Il lui mande (a) que l'amour de la Patrie lui a fait entreprendre un ouvrage à peu près pareil au fien, à cela près qu'il y aura autant de différence entr'eux qu'il y en a entre la France & les Pays-Bas. .. Je , conviens, ajoûte-t-il, que cet ouvrage est au-dessus de mes forces; aussi ne le pu-, blierai-je que lorsque l'age & le jugement , m'auront mis en état de le rendre correct. Il communiqua son travail à Heinsius, avec qui pour lors il étoit très-lié, & ce jeune Scavant

vant ne pouvoit trouver des termes capables d'exprimer son admiration. C'est Balzac qui nous a appris ce détail dans une lettre écrite à Chapelain le 20 Septembre 1640, où il rapporte une lettre d'Heinsius écrite au sujet de cette Histoire, pendant la plus grande

jeunesse de Grotius. (a)

Un Auteur qui auroit eu plus d'indulgence pour ses ouvrages que Grotius, se seroit pressé de publier celui-ci, qui paroissoit être achevé dès l'an 1636, puisque cette même année il écrit à Martin Opitius (b):,, On, transcrit mes Annales Belgiques ". Il mande à son frére l'année suivante (c):,, Mes, Annales & mon Histoire des Pays Bas sont transcrites, mais je crois qu'il faut encore, les garder". Il consulta à ce sujet plusieurs amis, & entr'autres Gerard Vossius (d).

La mort imprévue de quelques personnes avec lesquelles il étoit lié, lui ayant sait saire des réslexions sur le peu de fond qu'il salloit saire sur la vie, il écrivit à son frère le 21 Mai 1639. (e):, Je voudrois saire imprimer mes ouvrages avant ma mort, a sin d'ê, tre utile à ceux qui viendront après moi;, c'est pourquoi je voudrois que l'on imprimat bientôt mes Annales correctement; mais je ne voudrois pas qu'elles sussent

(d) Epitt. 859. p. 377. (e) Epitt. 454. p. 885.

Tome II.

<sup>(</sup>a) Balzac 25. Lettre du 21. Livre. Quam qui olim legent, obsemplecent salvo Taciti splendore, & Augustà Majestate, dici aliquid floridius potuisse. p. 831.
(b) Epist. 595. p. 256.
(c) Epist. 402. p. 869.

,, imprimées par ceux qui par esprit de par-,, ti diroient ce qui y est avant que l'ouvra-, ge parût, & par - là empêcheroient peut-, être qu'ilne vît le jour. Je vous prie donc , de chercher quelque homme de bien à qui

, l'on puisse confier ce dépôt".

Cependant il les retouchoit toujours, & près de deux ans après il écrivit le 23 Mars 1641 à fon frére (a):, Jusqu'à ce que j'aye, mis la dernière main à mon Histoire, je, ne voudrois pas que personne la vît. Cherchez des excuses honnêtes pour vous déparrasser de ceux qui vous la demanderont: je vous prie cependant de la lire, & de me, faire part de vos remarques". Grotius n'eut pas la satisfaction de voir son Histoire imprimée; elle ne sut donnée au Public que douze ans après sa mort, par Corneille & Pierre ses deux sils, qui la dédiérent l'an 1657 aux Etats de Hollande & de Westfrise.

Cet Ouvrage est divisé en deux parties, en Annales & en Histoire, à l'imitation de Tacite. Les Annales commencent à l'an 1566, & contiennent cinq Livres; il y en a dix-huit à l'Histoire, qui commence à l'an 1588, c'est-à dire au tems où le Prince Maurice avoit la plus grande influence dans les affaires des Provinces-Unies, & elle finit à l'an 1609, à la Tréve de douze ans. S'il eût été moins ami de la vérité & moins homme de bien, il avoit une belle occasion de se venger du Prince Maurice. Mais il lui rend par-tout inse

justice (a), & il en parle de-même que s'il

en eût toujours été content.

Mr. Baillet pense très-avantageusement & en même tems très-judicieusement de cet ouvrage. ,, Ce grand-homme , dit-il (b) en ,, parlant de Grotius , a fait paroître toute , la capacité , l'exactitude , le jugement , la , solidité , l'industrie , la netteté d'esprit , la bonne-foi & l'intégrité d'un véritable , Historien dans son ouvrage. L'égalité qu'il , observe le feroit presque passer pour un , Etranger , qui n'auroit eu nul intérêt dans , tout ce qu'il rapporte ; il ne paroît Hollandois que pour montrer qu'il connoît à , fond les causes , les motifs , les fins , &

,, toutes les autres circonstances du sujet qu'il ,, a entrepris de traiter".

La feule chose qu'on puisse lui reprocher (c), est d'avoir forcé son stile dans le dessein de ressembler à Tacite, & de l'avoir rendu obscur & peu naturel On assure que le célébre Avocat-Général Jérôme Bignon en sit faire la remarque à Grotius avec lequel il étoit fort lié, & que ce Sçavant cédant aux conseils de son ami, avoit promis de retravailler son ouvrage, & même l'avoit recommencé; mais il ne put l'achever, & ses enfans le donnérent au Public tel qu'il étoit, lorsque ses amis auroient souhaité que le style en sût retouché.

Pierre

<sup>(</sup>a) Parrhasiana, T. 1. p. 161. (b) Préface de l'Hist. de Hollande.

<sup>(</sup>c) Hermanus Conringius post Blount, p. 947.

Pierre Grotius a prétendu que cette Hiftoire avoit été l'ouvrage favori de son pére. Grotius avoit eu dessein de la dédier à la Reine de Suéde: il écrivoit au Grand-Chancelier le 5 Décembre 1637 (a). 22 J'ai beaucoup écrit , fur l'Hittoire des Pays-Bas; ce que l'en ai , fait jusqu'à la Tréve de 1600, est en état , de paroître avec quelque utilité. Je vou-, drois le dédier à notre Reine, à moins que Votre Sublimité n'en décide autrement. De toutes les Histoires de notre tems. , c'est celle qui me paroît la plus utile; on y voit na tre en peu de tems une République, dont les armes dans son foible com-, mencement à peine suffisoient à défendre , ses petites frontiéres, & qui porte ensuite ies armées juiqu'au bout du Monde. On , ne trouve nulle part l'art de faire des siéges ou de défendre des places porté si loin; enfin on la voit maîtresse de la Mer, après que la Marine avoit été pendant un si longtems négligée". N'oublions pas que le célébre Peyreic rendit de grands fervices à Grotius (b) dans la composition de cet ouvrage; il lui communiqua plutieurs Actes importans, & il lui fit avoir les Mémoires qu'avoit recueillis Antoine Quérenge, qui s'étoit proposé d'écrire l'Histoire du fameux Alexandre Farnése Duc de Parme. L'Histoire de Grotius a éte traduite en François par Mr. l'Héritier, pére de Mademoiselle l'Héritier con-

(a) Epift. 873. P. 384.

<sup>(1)</sup> Vie par Gaffendi, L. 3. p. 182.

nue par plusieurs ouvrages: elle mériteroit bien de trouver quelque nouveau Traducteur, qui lui donnât un style plus François.

IX. Ce fut pendant le tems de son Ambasfade, que Grotius revit & augmenta fon Livre de la Vérité de la Religion Chrétienne. Il avoit traité ce sujet en Hollandois pendant le tems de sa prison, & dans la suite il en avoit fait un Livre en Latin qui eut un succès infini. Il fut traduit presque en toute sorte de Langues; dès l'an 1637 (a) il y en avoit des traductions Françoises, Allemandes, Angloifes, & même Grecques. Le grand nombre d'approbations qu'eut ce Livre, n'empêcha point que les ennemis de Grotius ne fissent tout ce qu'ils purent pour décrier cet ouvrage; ils l'accuférent de renfermer le venin du Socinianisme. Voet entr'autres se distingua par ses fureurs. Grotius en écrivit à son frére Îe 22 Octobre 1637. , Il est étonnant, lui , dit-il, que Voet croie voir ce que n'ont , pas vu les Docteurs de Sorbonne, qui ont examiné le Livre avant qu'il fût imprimé. , Le Cardinal Barberin favorise-t-il le Socinianisme, lui qui recommande cet ouvra-ge (b), & qui a coutume de le porter tou-, jours avec lui? Les Evêques d'Angleterre 2) l'ont fait traduire en leur Langue, les Ministres de Charenton l'approuvent, un Luthérien l'a traduit: dira-t-on que ce , font

<sup>(</sup>a) Epist. 411. p. 872.
(b) Epist. 181. p. 808. Epist. Coleii 37. p. 110. dans le Recueil des Epistola Celebriorum Virorum, Amstelodami 1705.

font tous fauteurs du Socinianisme"? Depuis cette lettre écrite, Grotius fut instruit (a) que son Livre avoit été traduit en Suédois. Il se justifie de-nouveau dans une grande lettre écrite à Reigersberg, le 19 Décembre 1637 (b). , J'ai souvent douté, lui , dit il, lequel des deux partis étoit le plus , convenable, ou de répondre aux reproches , des fols & des méchans, ou de se reposer , sur sa bonne conscience, & de les mépri-,, fer. Je m'en tenois constamment au dernier; mais votre exemple me fait donner présentement la présérence au premier : vous m'avez défendu avec tant d'amitié & de fermeté, que si je restois dans l'inaction, on auroit droit de m'accuser de pa-, resse. Mes Livres de la Religion Chrétienne font lus par les Gens-de-bien & les Sçavans avec beaucoup d'applaudissement. non feulement dans les Langues dans lefquelles je les ai composés, mais aussi en Suédois, en François, en Allemand & en , Anglois. Ceux qui croient qu'il est de leur intérêt que je ne passe pas pour bon Chrétien, cherchent toute sorte de prétextes pour me nuire; ils me reprochent d'avoir employé la Version de Castellion: il est très - certain que je ne l'avois pas encore vue lorsque je faisois mon Livre. J'ai tra-, duit moi - même du Grec & de l'Hébreu, , tous les passages de l'Ecriture que j'ai em-, ployés. On dit que j'ai interprété quelque

(c) Epift. 412. p. 873. (b) Epift. 880. p. 387.

chose du V. Chapitre de Saint Matthieu comme Socin; les pauvres gens ne sçavoient pas que mon explication est la même que celle que presque tous les Grecs & les Latins les plus habiles & les plus pieux ont adoptée. Combien y a -t -il de choses dans ce même Chapitre de Saint Matthieu, que j'explique tout différem-

ment de Socin?"

Le grand argument de ceux qui vouloient empêcher le progrès de son Livre (a), étoit qu'il faisoit assez voir le panchant de l'Auteur pour le Socinianisme, par le silence qu'il avoit gardé fur la Trinité. Il s'en expliqua avec son frére le 25 Septembre 1638. Il lui parle à cœur ouvert: ,, Le Livre de la Vé-, rité de la Religion Chrétienne subsistera , avec honneur malgré les envieux, dit-il. , Je n'y ai pas dû parler de la Trinité direc-, tement; & ceux qui jusqu'à-présent pour , la prouver ont employé ou les raisons na-, turelles, ou l'autorité de Platon, ont fait , plus de tort au Christianisme qu'ils ne lui , ont été utiles". Ceux qui depuis Grotius se font acquis le plus de réputation en écrivant pour la vérité de la Religion Chrétienne. comme Abbadie & Houteville, ont suivi son exemple, & ont évité d'agiter les questions qui supposent la divinité de l'Ecriture.

Grotius avoit la confolation de voir que les Catholiques étoient très-contens de son Livre. Il mandoit à son frère le 4 Décembre

1638.

<sup>(</sup>a) Fpift. 439. p. 880.

1638. (a) , Mon ouvrage de la Vérité de , la Religion Chrétienne, que les Voetiens regardent comme Socinien, est si peu So-, cinien ici, que des Religieux Catholiques , le traduisent en Persan, dans le dessein de , s'en servir pour amener les Persans au 2. Christianisme. (b) Je n'y ai point parlé de , la Trinité dans le dessein de la prouver directement, mande-t-il à Gerard Vossius, parce que je me fuis toujours fouvenu de , ce que j'ai ouï dire à Junius votre beau-, pére qui étoit un grand-homme, que Du-, plessis, & ceux qui comme lui avoient vou-, lu établir la Trinité par des raisons tirées , de la Nature, & par des passages souvent , mal entendus dans leurs disputes avec les , Athées, les Payens, les Juifs & les Maho-" métans, avoient très-mal fait; parce qu'il , falloit d'abord les persuader de la vérité de l'Ecriture, dans laquelle feule on peut , trouver les dogmes qu'il a plû à Dieu de , nous révéler".

Ce fut l'an 1639 que parut de-nouveau le Livre de la Vérité de la Religion Chrétienne, avec des augmentations confidérables. Grotius le dédia à Jérôme Bignon fon illustre ami (c). Ce grand Magistrat dans le remerciment qu'il

<sup>(</sup>a) Epift. 444. p. 881. (b) Epift. 1096 p. 493. (c) L'Epître Dedicatoire est du 28 Août 1639, dans les lettres de Grotius, & elle est datee du 27 à la tête de l'édition du Livre. On lit cette souscription à la fin de la lettre qui est parmi ses Epîtres: Ampl, tua pridem obligatissimus, elle ne se trouve pas dans l'Epître Dedicatoire qu'on a imprimée avec le Livre.

lui en fit (a), porte de cet ouvrage le jugement le plus favorable. Il assure (b) que quoique plusieurs Scavans avent déjà traité ce sujet avec applaudissement, il n'y en a eu aucun qui s'en soit si bien acquité que Grotius, & qui dans cette discussion ait fait voir une si grande connoissance des Langues sçavantes & tant d'érudition. Il admire l'ordre & la briéveté de cet ouvrage; il se félicite d'avoir vécu du tems de Grotius, & d'avoir eu part à l'amitié d'un si grand-homme. Quelque tems après que cet ouvrage eut paru, un Anglois (c) qui avoit vécu longtems en Turquie vint voir Grotius, pour lui dire qu'il traduifoit son Livre en Turc, parce qu'il le croyoit le plus utile qu'il y ent pour instruire les Chrétiens qui vivoient en Turquie, & pour convertir les Mahométans. Il lui promit de faire ce qui dépendroit de lui pour le faire imprimer en Langue Turque en Angleterre.

Outre toutes les traductions dont nous venons de parler, & dont Grotius a eu connoissance, il y en a eu en Grec, en Chinois, en Flamand, en Danois, en Malais, & cinq traductions Françoises. Le sçavant Pokock le tradussit en Arabe, & cette traduction sut imprimée à Londres l'an 1660. On affure (d) qu'il y en a eu trois traductions Arabes, & que ce sont elles qui ont donné occasion à Spon & à Wehler de dire que Grotius avoit

copié

<sup>(</sup>a) Epist. 1232. p. 557. (b) Epist. Præst. Vir. 451. p. 728.

<sup>(</sup>c) Epist. 534. p. 914.

<sup>(</sup>d) Fabric. Delect, Argum. c. 30. p. 551.

copié un Livre Arabe, ayant pris la Version même de son Livre pour un ancien ouvrage. Ensin ce Livre a eu un si grand cours, que l'Histoire même de cet ouvrage a fait le sujet

d'un Traité (a). (2)

(b) Colomies, p. 586,

Les Protestans sans passion & les Catholiques ont également estimé l'ouvrage de Grotius. ,, Il y a peu de Livres, dit Colomiés , , , b), dont la destinée ait été plus heureuse ,, que celle du Traité de la Vérité de la Repligion Chrétienne: c'est un admirable Lipvre; il devroit être le vade mecum de tous , les Chrétiens. Je l'ai lu plusieurs fois , mais

, toujours avec un nouveau plailir. Le Livre de Grotius, dit l'Abbé Hout-

,, marque ces grands caractéres d'être plus ,, railonné, plus exact & plus nerveux: il ,, est extrêmement court; mais nous louerons ,, cette briéveté même, où l'on a sçu renfermer tant de choses sans les consondre,

, teville (c), est le premier en qui l'on re-

, fans

(c) Preface.

<sup>(</sup>a) Joannis Christophori Lockeri Dissertatio Etistolica, Historiam libeli Grotiani de Veritate Religionis Christiana completiens, 1725. in quarto. Voyez ausii le Journal des Sçavans de l'an 1724.

<sup>(2)</sup> M J Christoph. Koetcherus donna d Magdebourg en 1734, 1739 & 1740, une Edition en 31 volumes in 83, du Livre de la vérité de la Religion Chrétienne. C'est une sorte de Variorum : le premier Tome contient l'Ouvrage même avec les Notes de Grotine is éclaireses. É confirmées en divers endroits par l'Editeur. Dans le second on trouve les commentaires de guelques Szavans, de Convingins, de Henichius, de Cyrien, de Limborch, de le Clerc, de Mr. Hermann & de Mr. Koecherus lui-même. Le troisséme Tome content l'histoire du Livre de Grotius, & plusseurs Dissertations rélatives à la vrité de la Religian Chrétienne.

fans rien diminuer de leur évidence, ni de , leur force: il n'est pas surprenant que ce Livre ait été traduit en tant de Langues". X. Au milieu des plus grandes occupations & des études les plus férieuses, Grotius s'occupoit toujours de l'étude du Droit Civil. Blaeu imprima l'an 1643 ses Remarques sur le Droit de Justinien. Ce sont des Notes Philologiques tirées des Poëtes & des Philofophes (a) qui éclaircissent quelques passages du Corps du Droit (b). , Ce Livre, dit l'Au-, teur avec modestie, n'est pas fort utile , pour ceux qui fréquentent le Barreau , mais il est assez agréable; & quoique je ,, ne l'estime pas trop, je crois qu'il vaut , mieux qu'il ait paru que de l'avoir laissé , périr. Cet ouvrage (c) pourra faire plaisir , aux Gens de Lettres; il y en a ici qui en ,, font contens, parce qu'ils aiment à voir , réunis la Grammaire, l'Histoire avec le

27. Droit (d). "

XI. Ce que l'on ne sçauroit trop admirer dans un homme aussi sçavant & aussi occupé que Grotius; c'est que l'étude de l'Ecriture Sainte sut dans tous les tems de sa vie sa plus délicieuse occupation. Elle lui avoit servi de consolation dans sa prison: il lui avoit toujours consacré une partie de la journée; & ensin elle sit sa principale étude pendant une grande partie de son Ambassade. Dès l'an 1637 son Commentaire sur l'Evangile étoit

en

<sup>(</sup>a) Epist. 1520. p. 689. (c) Epist. 640. p. 949.

<sup>(</sup>d) Epist. 639. p. 948.

en état de paroître; mais avant que de le donner au Public (a), il vouloit voir l'Aristarchus Sacer que Heinsius alloit faire imprimer : c'étoit un Commentaire sur le Nouveau Testament, que Grotius croyoit devoir être à peu près dans le goût du sien, & qui piquoit d'autant plus sa cutiosité, que Heinsius étoit le rival de Grotius en Littérature, & fon ennemi caché. Le crédit que Heinsius avoit chez les Elzeviers qui étoient ses Libraires (b), étoit une des raisons qui empêchoit Grotius de se servir d'eux. , Îl ne faut , point penser aux Elzeviers, écrit-il en 2, confidence à Vossius (c), à cause de cet , homme qui régne chez eux, & qui nous hait. Je fouhaite scavoir où en sont ses , notes sur les Livres Sacrés, & quand elles paroîtront; car je remets à ce tems-là la , révision des miennes". Il y avoit dans ce tems-là en Hollande un Juif très-célébre par sa science; c'étoit Ménassé-Ben Israël. Grotius le consultoit quelquesois (d), & toujours avec prosit. Dans une lettre qu'il lui écrit, & dont la date n'est point marquée, il lui dit: .. La réponse que vous avez faite aux diffi-, cultés que j'avois sur quelques endroits de 2. l'Ecriture & de l'Histoire, m'a fait un très-, grand plaisir, & je ne crois pas qu'il y ait , personne en état de faire une réponse plus , folide. J'ai lu beaucoup d'Interprétes; 22 mais

<sup>(</sup>a) Epist. 859. p. 377. & 964. p. 432. (b) Fpist. 1056. p. 476. (c) Epist, 1056. p. 476. (b) Fpift. 1056. p. 476. (4) Spift. 1244. p. 564.

mais je vois que vous en connoissez beaucoup plus que moi, que vous les avez lus,
« que vous les possédez bien. Je vous
rends donc de très-humbles graces. Encouragé par ce bienfait, je ne craindrai
point de m'adresser à vous lorsque j'aurai
des difficultés, prêt à vous rendre la pareille si je le puis. Vos Livres que j'ai
indiqués ici à plusieurs personnes, se lisent avec plaisir & avec utilité: c'est pourquoi je vous prie, & je vous conjure d'employer tout le loisir que vous pouvez avoir,
à expliquer les obscurités de la Loi; &
vous rendrez un service signalé à tous les
Sçavans".

Ce n'étoit pas un compliment dénué de vérité qu'il lui faisoit; c'est ainsi qu'il pensoit de ce sçavant Juis: il en parle de même en considence dans une lettre qu'il écrit à Gerard Vossius. (a), Je récris, lui dit-il, à Ménassie; je vous prie de me faire le plaisir de lui rendre mes lettres. Je fais une trèsgrande estime, non seulement de son érundition, mais aussi de son jugement; il marche heureusement sur les traces d'Abengera, de Maimonide & d'Abrabanel. J'ai fait connoître ici ses ouvrages; on les lit beaucoup, & on les estime.

Il prévoyoit que son Commentaire sur le Nouveau Testament lui occasionnéroit des discussions. ,, Je suis incertain, dit-il à Vos-,, sius, de ce que je ferai de mes notes sur le

(a) Epist. 1256. p. 570, & 1315. p. 596.

le Nouveau Testament: je trouverai facilement ici un Libraire; mais je crains les
dissicultés des Théologiens, qui ne veulent pas qu'on imprime rien dans ce genre-là qu'ils ne l'ayent approuvé. Pour moi
je ne puis pas me soumettre en tout à aucun des deux partis; je ne puis pas même
garder le silence, lorsqu'il s'agit de pouvoir dire des choses utiles. Je verrai comment pouvoir remédier à cet inconvénient.

(a) ;, Je n'espére pas, dit-il à son frère, que
les Théologiens de Sorbonne approuvent
mes notes, sur-tout depuis qu'ils ont cenfuré Milletière; reste à sçavoir si je les serai imprimer chez moi sans approbation.

, ce qui n'est pas sans exemple.

L'ouvrage de Heinsius attendu avec tant d'impatience n'eut aucun succès (b). Saumaisse, à-la-vérité ennemi déclaré de ce Sçavant, dit publiquement qu'il étoit prêt à faire voir que si on ôtoit du Livre de Heinsius ce qu'il avoit pris des autres, il n'y resteroit pas une remarque importante. Les autres Sçavans du premier ordre n'en saisse plus d'estime (c). Le Cardinal de Richelieu instruit que Grotius panchoit beaucoup plus pour les sentimens des Catholiques que pour ceux des Ministres de Charenton, (3) ordonna (d) qu'il

(a) Epist 503. p. 884. (b) Epist. 507. p. 884.

(c) Epist. 465. p. 886

(d) Epift. 476. p. 890.

<sup>(3)</sup> Le Cardinal de Richelieu instruit &c. Il est ton que le Letteur so't averti que cette réslexion est de Mr. de Burieny; sans cela on croiroit peni-être qu'elle est tirée des Lettres de Grotius luimême, & ou ce tromperoit.

pourroit faire imprimer ses ouvrages sans être obligé de passer par les Censeurs. Cependant il ménageoit Heinsius, & il pria Guillaume Grotius son frére de lui dire (a), qu'il avoit toujours déclaré qu'il y avoit plusieurs choses dans ses notes qui lui plassoient beaucoup, & qu'il avoit fait les mêmes remarques dans

quelques endroits par pur hazard.

Il avoit une très-grande estime pour le sçavant Pére Petau, il lui communiquoit ses ouvrages: en lui envoyant (b) ses notes sur le Vieux Testament, il le prie de faire des remarques fur les endroits auxquels il croira qu'il sera nécessaire de faire quelque changement. L'édition de ses Commentaires sur l'Evangile ayant paru à Amsterdam (c), il en envoya un exemplaire au Pére Petau, en le priant de les lire s'il en avoit le tems, & de lui fairepart de ce qu'il falloit omettre, ajoûter ou changer, afin que la seconde édition valût mieux. , Les Libraires d'Amsterdam, ajoûte-t-il, s'offrent pour imprimer ce que i'ai fait fur l'Ancien Testament; mais j'aimerois mieux que l'édition s'en fît ici, parce que je pourrois voir la derniére épreuve. J'attends vos remarques ou celles de ceux à qui vous aurez donné à lire ce que j'ai fait sur la première partie de l'Ancien Testament. J'aurois été moi-même les chercher, si je n'eusse été retenu chez moi par un mal d'yeux. J'ai bien des reconnois-, fances de votre bonté, lui écrit-il une au-

<sup>(</sup>a) Epist. 481. p. 891. (b) Epist. 1526. p. 691. (c) Epist. 1531. p. 693.

re fois (a), de ce que vous avez bien voulu revoir ce que j'ai fait fur l'Ancien Testament, de ce que vous avez chargé ceux qui ont plus de tems que vous d'en faire un examen plus exact, & de ce que vous voulez bien contribuer par votre recommandation à l'avancement de cet ouvrage. Je vois quelque jour à le publier: c'est pourquoi je vous prie de me le renvoyer promptement avec vos remarques. Dès que le reste sera transcrit, je prendrai la liberté de vous l'envoyer, & d'interrompre vos occupations, quelque importantes & quelque utiles qu'elles soient.

Les Libraires de Hollande (b) avoient fait mettre à la tête de son Commentaire sur le Nouveau Testament son portrait avec un grand éloge; il en fut très-fâché, & il écrivit trèsférieusement à son frère, que cela étoit d'autant moins convenable, que cet effet de la vanité étoit à la tête d'un Livre fait pour inspirer l'humilité; qu'il avoit fait ôter les portraits qui étoient à fes exemplaires; qu'il fouhaittoit qu'on les supprimât tous, qu'il le prioit de vouloir bien y contribuer parce que cela importoit à sa réputation, & qu'il aimoit même mieux que sa Préface ne parût point, que de paroître avec ce portrait. A la tête de ces notes sur le Nouveau Testament. il y avoit un petit Avertissement, où il étoit dit qu'il avoit commencé cet ouvrage étant captif, qu'il l'avoit achevé étant particulier,

<sup>(</sup>a) Epift, 1534. p. 694. (b) Epift, 570. p. 928.

& qu'il le faisoit imprimer étant Ambassadeur. Quoiqu'il sût fort avancé avant que la Cour de Suéde l'employât, cependant il est constant par les lettres qu'il y a fait beaucoup d'additions & de changemens depuis son Ambassade

Le Chancelier Seguier qui ne l'avoit jamais aimé, lui fit de nouvelles difficultés après la mort du Cardinal de Richelieu. , Le Chan, celier de France, écrit-il à fon frère le 27, Août 1644, (a) ne veut point donner de privilége pour l'impression de mon Commentaire sur l'Ancien Testament, quoique d'habiles Docteurs l'ayent assuré qu'il n'y avoit rien de contraire à la doctrine des Catholiques; mais il n'aime pas à en donner même pour de bons Livres, lorsqu'ils n'ont pas été composés par des gens de sa Communion.

Cramoisi ccpendant l'imprimoit; mais il craignoit que les frais qu'il faisoit pour une belle édition in folio, ne lui fussent à charge, s'il n'obtenoit point de Privilége, parce que les Hollandois qui le réimprimeroient avec moins de dépense, le feroient entrer en France, où ils le débiteroient à meilleur marché.

Le refus de Privilége (b) n'empêcha point un autre Libraire de Paris d'entreprendre l'impression des notes sur le Nouxeau Testament que Grotius appelloit son plus cher travail (c).

Mr. Simon dont les jugemens ne sont pas toujours conformes à la plus grande exactitude, juge cependant affez bien de Grotius.

<sup>(</sup>a) Epist. 720. p. 970. (b) Epist. 740. p. 976. (c) Partum carissimum. Epist. 1223. p. 553.

, Ses notes, dit-il (a), sont estimées de tout , le monde; il n'est pas besoin que nous en , fassions un éloge particulier. Je remarquerai seulement qu'il s'étend quelquefois trop sur les citations des Poëtes. & , fur un grand nombre d'autres Auteurs Pro-, fanes, où il semble avoir plutôt affecté de paroîrre sçavant & homme d'érudition. 22 que judicieux & critique. S'il avoit évité , ce défaut, ses notes seroient beaucoup plus , courtes, & elles n'en feroient pas moins , bonnes. On les doit principalement esti-, mer, à cause qu'il confére souvent les an-, ciens Traducteurs Grecs de la Bible avec , le Texte Hébreu, & qu'il n'est point préoc-, cupé de la Massore: bien qu'il choisisse d'ordinaire la meilleure explication du Tex-, te, il multiplie néanmoins quelquefois les , diverses leçons sans aucune nécessité. Au-, refte, ajoûte l'Auteur de l'Histoire Critique. quoique j'aye trouvé à redire dans les notes de Grotius de ce qu'il cite trop fouvent , les Auteurs Profanes, il ne laisse pas quel-, quefois d'y avoir de très-bonnes choses , dans ces fortes de citations, d'où l'on peut ¿ éclaircir plusieurs difficultés de l'Ecriture. 2, J'aurois seulement souhaité que selon les , régles de la Critique, il n'eût rapporté les , témoignages de ces Auteuts Profanes, & , fur-tout des Poëtes, que dans les endroits , qui avoient besoin de ces éclaircissemens. Mr. le Clerc après avoir examiné ce juge-

(4) Hist. Crit. L. 3. c. 15. p. 443.

ment, parle ainsi (a) de Grotius: ,, Si vous " fouhaitez sçavoir ce que l'on doit principalement estimer dans les notes de Grotius fur le Vieux Testament, & qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est premiérement les éclaircissemens qu'il a donnés à une infinité de passages de l'Ecriture par le secours de l'Antiquité Payenne: c'est en second lieu une connoissance admirable du vraisens des manières de parler de l'Ecriture, qu'il a comparées les unes avec les autres avec tant de succès, que l'on peut dire qu'aucun Interpréte ancien ou moderne ne nous , fournit tant de lumiéres là-dessus: c'est enfin une pénétration extraordinaire à découvrir le fens des Prophéties.

Mr. Fabricius a prétendu (b) qu'une des choses qui rendoit davantage recommandable le Commentaire de Grotius sur le Nouveau Testament, est qu'il avoit eu une intention qu'il avoit heureusement exécutée, de prouver la vérité de la Religion Chrétienne par

l'Ecriture même.

Avant que de finir cet article, nous croyons ne devoir pas omettre un reproche qui a été fait à Grotius par des Sçavans, qui d'ailleurs lui rendoient la justice qu'il méritoit. Ils ont prétendu qu'il s'étoit souvent trompé dans les citations des Rabbins, parce qu'il s'en étoit rapporté à la bonne-foi des autres. Esdras Edzardi, très-habile dans ces matières, avoit ramassé

<sup>(4)</sup> Sentimens des Théologiens, p. 388. (b) Delect. Argum. c. 2. p. 40.

ramassé plusieurs de ses méprises dans un petit recueil, & les avoit sait voir à Morhos (a).

XII. L'étude profonde de l'Ecriture Sainto conduisit Grotius à l'examen d'une question, qui faisoit beaucoup de bruit dans ce tems-là. Quelques Synodes Protestans avoient ofé décider que le Pape étoit l'Antechrist; & cette extravagance débitée gravement par les Ministres (4) étoit regardée par les zélés Schismatiques comme un point fondamental. Grotius entreprit de détruire une opinion si absurde, qui causoit des haines irréconciliables entre les Catholiques & les Protestans, & qui par conséquent étoit un très-grand obitacle à leur réunion, qui faisoit l'objet de tous ses désirs. Il travailla donc fur l'Antechrist, & c'étoit les jours de Dimanche qu'il employoit à cet ouvrage (b).

C'est celui qui lui sit le plus d'ennemis.'
Nous voyons dans les lettres qu'il écrit à son frère, que ses meilleurs amis craignoient que l'on ne scût qu'ils eussent quelque part à la publication des Livres où il étoit traité de l'An-

(b) Epist, 416. p. 345.

<sup>(</sup>a) Polihistor. T. 2. L. 5. p. 54. Vind. Grot. p. 463.
(4) Cette extravagance débitée gravement par les Ministres.
S'ils l'ont d'bitée, an moins n'ont-ils pas en l'honneur de l'invention. Longtems avant la Réformation on a cru voir dans Rome Chrétienne la Babylone prostituée & vêtue de pourpre, & dans ses les Papes l'Antechrist. Le mot du Pape Grégoire 1. est connu de tont le monde. Il écrivoit à l'Empereur Maurice en parlant du Patriarche de Constantinople, que quiconque prenoit le titre d'Evêque Universel etoit le précurseur de l'Antechrist. Et qui l'a pris ce titre, qui s'en est décoré? Faut-il que nons le dissons? Ce n'est pas; en France qu'on a besoin de lumières là-dessus.

l'Antechrist. , Si vous craignez d'encourir , des haines, écrit-il à fon frère (a), vous » pourrez trouver facilement des gens éloi-, gnés de l'esprit de faction, qui auront soin de cette impression. Rien n'a plus animé les Princes contre ceux qui se sont séparés de "Eglise Romaine, que les noms injurieux , dont les Protestans accabloient leurs adverfaires; & rien ne s'oppose tant à la réunion, à laquelle nous sommes tous obligés de travailler en conséquence des préceptes de Jésus-Christ, & de la profession de Foi que nous faisons dans le symbole. Peutêtre que le Turc qui menace l'Italie, nous y obligera. Pour y parvenir, il faut d'abord éloigner tout ce qui empêche de s'écouter les uns les autres tranquillement. l'espére que je trouverai des gens qui m'aideront dans ce pieux dessein: je ne cesse-, rai d'y travailler, & je me fais une joie de mourir dans une fi belle occupation.

Reigersberg, Blaeu, Vossius lui-même tout dévoué qu'il étoit à Grotius, ne voyoient qu'avec peine (b) l'impression de cet ouvrage, parce qu'ils ne pouvoient pas douter que le nombre de ses ennemis n'en augmentât. Grotius fit part en confidence à son frére du chagrin que Vossius lui donnoit à ce sujet (c). " Entre ceux qui voudroient voir périr cet , ouvrage, dit-il, je vois Vossius avec éton-

, nement

<sup>(</sup>a) Epist. 477 p. 890. (b) Epist 480. p. 891. & 482. p. 891.

<sup>(</sup>c) Epift. 485. p. 892.

" nement & chagrin. D'où lui vient cette " idée? Je m'imagine qu'on lui a fait enten-" dre qu'il nuiroit à la fortune de ses ensans, " s'il approuvoit de pareils Livres, & qu'au-" contraire il trouveroit de la faveur s'il me " nuisoit. Il faudra donc avoir recours ou à " Courcelle, ou à Corvin". Il se plaint ailleurs de la trop grande timidité de cet ancien ami (a), qui dans le sond approuvoit les sentimens de Grotius, mais n'osoit pas les avouer publiquement, parce qu'il n'étoit pas

aussi indépendant que Grotius.

Le Livre qu'il fit caufa de grandes rumeurs chez tous les ennemis déclarés de l'Eglise Romaine (b). Michel Gittichius écrivit à Ruarus (c), qu'il n'avoit vu que superficiellement encore l'ouvrage de Grotius fur l'Antechrist; mais qu'autant qu'il en pouvoit juger sur une première lecture, ce Scavant qui avoit l'esprit excellent & une érudition singulière, n'avoit d'autre intention que celle d'engager les Scavans à approfondir davantage la matière de l'Antechrist, & à les déterminer à attaquer avec plus de force l'Antechrist Romain; ou s'il écrit férieusement, il veut se frayer un chemin pour pouvoir fans fe deshonorer paffer dans le parti des Papistes. Ruarus répondit à cette lettre par une autre, datée du 16 Décembre 1642, de Dantzic. (d) , J'ai tou-, jours

(c) Dans les lettres de Ruarus. (d) Epist. 62. p. 277.

<sup>(</sup>a) Epist. 455. p. 895. 507. p. 901. 511. p. 902. & 514.

<sup>(</sup>b) Epift. 61. p. 276. & 89. p. 415.

", jours regardé, dit-il, Grotius comme un très-honnête homme, & en même tems très", fçavant; je fuis persuadé que c'est l'amour de la paix qui lui a fait entreprendre cet ouvrage. Je ne nie point qu'il n'ait été trop loin; c'est peut-être l'amour de l'Antiquité qui l'a féduit. Aucun Remontrant que je sçache n'a encore écrit contre lui; mais quelques sçavans Calvinistes l'ont déjà réfuté, entr'autres Desmarets Ministre de Bois-le-Duc, qui a écrit contre lui avec beaucoup d'amertume".

L'ouvrage de Grotius fut imprimé l'an 1640 fous ce titre: Commentatio ad loca quædam Novi Testamenti, quæ de Antichristo agunt aut agere

putantur, expendenda eruditis.

Il y explique le fecond Chapitre de la feconde Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens; il y prétend prouver que l'homme de péché qui y est désigné, est l'Empereur Caius Caligula (5), qui avoit voulu placer sa statue dans le Temple de Jérusalem, comme on peut le voir dans Philon, & qui auroit voulu qu'on le crût Dieu, ainsi que le rapportent Philon & Joséphe. Il explique ensuite le 18. Verset de la 1. Epître de Saint Jean Chapitre II: Vous scavez

<sup>(5)</sup> Pour donner quelque conleur à cette pensée, Grotius a été obligé de faire les suppositions les plus insoutenables. Caligula étant mort au commencement de l'an 41, plusseurs années avant que St. Paul allât à Thessalonique, il a fallu mettre la seconde Epitre aux Thessaloniciens longtems avant la première; fermer les yeux aux cavactéres qui montrent qu'elle est essettivement la seconde; donner sans façon le démenti à la vénérable Antiquité. Enore v'est-ce-là qu'une partie des absurdités de l'hypothése de Grotius.

feavez que l'Antechrist est venu, & qu'il y a plusieurs Antechrists. Il croit que l'Antechrist qui étoit déjà venu, étoit Barchochebas, & que les autres Antechrists sont Simon le Ma-

gicien & Dosithée.

La Bête du XIII. Chapitre de l'Apocalypse est, selon lui, Rome Payenne; le pouvoir qui lui a été donné pendant quarante-deux mois désigne la persécution de Domitien, qui a duré trois ans & demi. La Bête qui vient de l'absme, dont il est parlé dans le Chapitre II Verset 7. est la Magie & Apollonius de Thiane: ensin il trouve le sameux nombre 666 dont il est parlé dans le dernier Verset du Chapitre XXX. de l'Apocalypse, dans le nom de Trajan qui s'appelloit Ulpius, & dont les lettres numérales forment le nombre 666.

Les Réformés se scandalisérent étrangement de cet ouvrage. Samuel Desmarets le réfuta avec aigreur; ce qui donna occasion à un nouveau Livre de Grotius fait pour la défense du premier, avec ce titre: Appendix ad interpretationem locurum Novi Testamenti, qua de Antichristo agunt, aut agere putantur, in quâ via sternitur ad Christianorum concordiam. Desmarets n'y est jamais désigné que sous le nom de Borborite. On a remarqué avec raison une légére inadvertance de Grotius dans ce Traité: il y rapporte (a) que les ennemis de l'Empereur Barberousse lui attribuoient le prétendu Livre de tribus Impostoribus; il a confondu le petit-fils avec le grand-pére; car c'est Fridéric

(a) Colomeliana, p. 580, Edit. de 1740.

déric II. contre lequel on avança cette calomnie, comme il paroît par les Epîtres de Pierre Desvignes, fon Sécretaire & fon Chancelier, & comme l'écrit lui-même Grotius dans fes Observations sur la Philosophie réelle

de Thomas Campanelle.

Il fit imprimer en même tems fon Traité de la Foi & des Oeuvres contre Desmarets & contre l'erreur de l'inamissibilité de la Grace; il avoit pour titre: Explicatio trium illustrissimorum locorum Novi Testamenti; Capitis I. Pauli ad Ephessos posterioris, Capitis II. Jacobi Commatis XIV. & sequentium, Capitis III. Epistola I. Joannis, in quibus agitur de side & operibus. Il est prouvé dans cet ouvrage que ce n'est pas assez d'avoir la foi pour être justissé, & que si ceux qui l'ont vivent criminellement, ils sont haïs de Dieu.

Via ad Pacem Ecclefiasticam fut imprimée en 1642. Elle contient la consultation de Casfandre, présentée aux Empereurs Ferdinand I. & Maximilien II. accompagnée des remar-

ques de Grotius.

Il s'attendoit bien que ces ouvrages qui n'avoient été composés que pour la réunion des Chrétiens, lui attireroient beaucoup d'ennemis: il adopte ce qu'avoit dit en 1557 un Auteur qui avoit travaillé avec les mêmes intentions, qu'il étoit beau de chercher à faire vivre les hommes en paix; que l'on pouvoit compter sur la récompense d'un Dieu pacisique; mais qu'il y avoit grand sujet de craindre qu'il ne lui arrivât la même chose qu'à ceux qui voulant séparer ceux qui se battent, Tone II.

reçoivent des coups. ", Peut-être qu'en écri-", vant pour réconcilier ceux qui sont dans ", des sentimens très-opposés, aucun des deux ", partis ne m'en sçaura gré; si cela arrive, ", je me consolerai par l'exemple de celui qui ", a dit: Si je plassois aux hommes, je ne se-", rois pas serviteur de J. C."

Grotius content de satisfaire ses désirs pacifiques, n'espéroit de la reconnoissance que de la Postérité; il sit même à ce sujet une pièce

de vers, où il le dit clairement:

Accipe sed placidus, quæ si non optima, certè Expressit nobis non mala pacis amor. Et tibi dic, nostro labor hic si displicet ævo, A grata pretium posteritate seret.

Le Ministre Rivet traita Grotius avec autant d'indignité, que s'il avoit voulu détruire les fondemens du Christianisme; & Grotius lui répondit par un ouvrage qui a pour titre, Animadversiones in animadversiones Andreæ Riveti.

Cet ouvrage fut suivi de deux autres sur le même sujet: Votum pro Pace Ecclesiastică, contra examen Andrea Riveti, & Rivetiani Apologetici discusso: ce dernier ne parut qu'après la

mort de son Auteur.

Il avoit fait l'an 1638 un petit Ecrit sous le titre: De Cœnæ administratione ubi Pastores non sunt; item an semper communicandum per symbola. Le but de cet ouvrage pernicieux est de faire voir, que les Laïques en l'absence des Prêtres, & en cas de nécessité, en peuvent saire les fonctions.

Rigaut

Rigaut avoit déjà foutenu cette erreur, & avoit été vivement attaqué par Mr. de l'Aubepine Evêque d'Orléans: tous les Défenseurs de la Hiérarchie en furent scandalisés; le Pére Petau chez les Catholiques, & Dod-

wel chez les Anglicans l'ont réfuté.

Par l'Ecrit, An semper communicandum per symbola, les Arminiens prétendoient faire voir que l'on n'est pas obligé de communier avec ceux qui veulent exiger des fignatures, que nous ne pourrions pas accorder fans agir contre notre conscience. L'intention de Grotius étoit de montrer que les Arminiens pouvoient se dispenser de communier avec les Contre-Remontrans, si ceux-ci vouloient exiger des retractations.

Un autre Ouvrage Théologique de Grotius dont on ne sçait pas le tems, a pour titre: Disfertatio Historica ac Politica de Dogmatis & Ritibus & Gubernatione Ecclesia Christiana, de Dogmatis que Reipublice noxia funt, aut dicuntur. Il y traite de la sin du Sacerdoce, des devoirs des Prêtres: il met entre les questions que l'on peut ignorer sans cesser d'être bon Chrétien, ce qui regarde la distinction & l'unité des trois Personnes, les deux natures & leurs propriétés. Il y a apparence que cet écrit fut fait avant ceux touchant l'Antechrist; il y paroît moins bien disposé pour les Cathon liques & pour le Pape.

On voit bien que Grotius n'avoit pas examiné à fond cette matière, puisqu'il en parle d'une manière si peu Orthodoxe. Il n'auroit pas tenu ce langage si opposé au Christianis-

me,

me, dans le tems de sa dispute avec Rivet.

ou depuis.

XIIÎ. Dans le tems même que Grotius étoit aux prifes avec les Ministres zélés de la prétendue Réforme, il entreprit d'éclaircir l'origine des Peuples de l'Amérique; & cette difcussion occasionna une querelle qui le chagrina beaucoup. Jean de Laet d'Anvers, qui avoit fort étudié ces matiéres, fit imprimer l'ouvrage de Grotius avec des notes, sous ce titre: JOANNIS DE LAET Antverpiani nota ad Dissertationem Hugonis Grotii de origine Gentium Americanarum, & Observationes aliquot ad meliorem indaginem difficillimæ illius queftionis. Amstelodami apud Ludovicum Elzevi-

rium, anno 1664 (a).

Grotius réfute d'abord ceux qui pensent que les Peuples de l'Amérique venoient de la Grande-Tartarie, par la raison qu'ils n'avoient point de chevaux avant la conquête des Efpagnols, & qu'il n'est pas probable que des Peuples de Scithie qui abondoient en chevaux, n'en eussent point amenés avec eux : d'ailleurs les Tartares n'ont jamais été navigateurs. Son sentiment donc est que l'Amérique Septentrionale a été peuplée par des gens qui sont venus de Norvége, d'où ils ont passé dans l'Islande, ensuite dans le Groenland, de-là dans la Frieslande, après cela dans l'Estoti-land, qui est une partie du Continent de l'Amérique, & où les Pêcheurs de Frislande

avoient

<sup>(</sup>a) Cet ouvrage fut imprime à Paris la même année.

avoient pénétré deux siécles avant que les Espagnols eussent découvert le Nouveau Monde. Il prétend que les noms de ces Pays sont terminés par les mêmes syllabes que ceux des Norvégiens; que les Mexicains & leurs voisins ont assuré aux Espagnols qu'ils étoient venus du Septentrion, & que le Pays que les Norvégiens habitérent après avoir quitté l'Eftotiland, a retenu presque le nom de Norvége; qu'on y voit encore une Ville appellée Norimbéga; enfin qu'il y a beaucoup de mots dans la langue des Américains, qui ont rapport avec l'Allemand & le Norvégien, & que les Américains conservent encore des coutumes du Pays dont ils font originaires. Quant aux Peuples du Jucatan & des environs, Grotius les fait venir de l'Ethiopie par l'Océan. Il se fonde sur ce que la circoncision qui étoit en usage chez les Ethiopiens, étoit encore pratiquée chez ces Peuples de l'Amérique. Il prétend que les Péruviens descendent des Chinois, parce qu'on a trouvé, dit-il, des restes de Navires Chinois sur les bords de la Mer Pacifique, & qu'ils ont du respect pour le Soleil: les Chinois & les Péruviens d'ailleurs écrivent du haut de la page en bas, ajoûte-t-il.

Laet n'eut pas de peine à faire voir que les conjectures de Grotius étoient très-foibles; qu'il avançoit même plusieurs faits qui n'étoient pas exacts. Il nia l'existence de la Ville de Norimbéga: il prétend que le Jucatan est trop éloigné de l'Afrique, pour que les Ethiopiens ayent pu pénétrer dans l'Amérique;

gu'il

qu'il faut au-moins deux mois de navigation pour venir de l'Ethiopie dans le Jucatan: il réfute les prétendues traces de Christianisme que Grotius disoit avoir été trouvées dans cette partie de l'Amérique avant la découverte des Espagnols, & il appuye sa résutation sur l'autorité des Ecrivains Espagnols : enfin il nie qu'on ait trouvé des parcelles de Bâtiment Chinois fur les côtes de la Mer Pacifique, & il reproche comme une très-grande inadvertance à Grotius, ce qu'il a avancé fur l'écriture des Péruviens. Après avoir rendu justice à l'excellent jugement & à la profonde érudition de Grotius, il ne craint pas de dire qu'il n'a trouvé dans sa Dissertation rien qui puisse contenter un homme médiocrement instruit de l'Histoire de l'Amérique; & il approuve ce qu'avoit dit Joseph Acosta, qu'il étoit plus facile de réfuter ce que l'on avoit écrit sur l'origine des Américains, que de sçavoir ce qui en étoit; parce que les monumens manquent chez eux, & qu'il n'y a rien dans les Livres des Européens qui puisse éclaircir cette matiére: de-là il conclud qu'il y a de la témérité à promettre des vérités sur un fujet si obscur.

La réponse de Laet fâcha Grotius, il y repliqua par une seconde Dissertation: Adversus obtrestatorem, opaca quem bonum facit Barba. A Paris, chez Cramoisi, en 1643. Laet y répondit par un ouvrage imprimé en 1644 chez Louis Elzevier, dans lequel il a inséré la seconde Dissertation de Grotius; il n'y a rien de nouveau dans ces deux derniers Livres.

Il seroit à souhaiter qu'ils fussent écrits avec moins d'aigreur. On a remarqué (a) que le système de Grotius n'étoit pas nouveau; qu'il avoit déjà été avancé par vander Myle, que

Grotius n'avoit pas même cité.

XIV. Il nous reste présentement à rendre compte des autres ouvrages de Grotius, dont nous n'avons pas eu occasion de parler jusqu'à-présent. Il sit imprimer l'an 1629 l'Histoire du Siége de Groll, chez Guillaume Blaeu: Grollæ obsidio cum annexis anni 1627. Ce morceau auroit entré dans la suite de son Histoire (b), s'il l'avoit pu continuer. Il en parle avec beaucoup de modestie (c) dans ses lettres à son frère: ,, Je ne compte pas, lui dit-, il, tirer beaucoup de gloire d'un si petit ouvrage".

Il donna l'an 1631 une Introduction à la Jurisprudence de Hollande, en Langue Hollandoife. Simon Groenewegen vander Maden Jurisconsulte fit des notes sur cet ouvrage, que Grotius trouva bien travaillées & fort utiles, & dont il le remercia par une lettre (d), qui se trouve dans le Recueil de ses

Epîtres.

Il avoit laissé plusieurs Manuscrits en état de voir le jour, qui furent communiqués au Public après sa mort.

Louis Elzevier donna en 1652 un petit Recueil

(b) Epist. 191. p. 811. (c) Epist. 194 p 813 & 196. p. 813.

(d) Epift. 1627. p. 719.

<sup>(</sup>a) Hornius, de Orig. Gent. Amer. L. 1, C. 2. p. 17.

cueil in douze; avec ce titre: Hugonis Gro-TII quædam bactenus inedita, aliaque ex Belgicè editis Latine versa, argumenti Theologici, Juridici, Politici. On v trouve entr'autres Dissertations des remarques sur la Philosophie de Campanella, ou plutôt sur sa Politique; un ouvrage qui a pour titre: Hugonis Grotii Responsio ad quadam ab utroque judicum consessi objecta, ubi multa disputantur de Jure Summarum Potestatum in Hollandia , Westfrisia , & Magistratuum in oppidis. Ce furent sans-doute les disputes de la Province de Hollande avec les Etats-Généraux qui donnérent occasion à ce Traité. Grotius avoit en dessein de donner une édition des Vers d'Or de Pithagore (a) avec la traduction qu'il en avoit faite; mais ce qu'il ne put exécuter de son vivant, le fut après sa mort en Angleterre l'an 1654 (b).

De tous les Poëtes Tragiques, celui qu'il aimoit le plus, étoit sans-doute Euripide. Nous avons vu qu'il avoit traduit les Phéniciennes en 1630; il avoit revu & corrigé cette piéce, comme il paroît par une lettre (c) qu'il écrivit à son frère le 3 Septembre 1639. avoit ausil traduit Iphigénie en Tauris. parle (d) de cette traduction dans plusieurs de ses lettres. Il avoit mis de-même en Latin les Suppliantes d'Euripide; il en fait mention dans une lettre à son frére (e). Le sçavant

Pére

<sup>(</sup>a) Epist 683, p. 961. (b) Fab. Bibl. Grac. Tom. 1. p. 471. & 472.

<sup>(</sup>c) Epitt. 506. p. 885.

<sup>(</sup>d) Epist. .c2 p. \$69. & 555. p. 236. (e) Epist. 683. p. 961.

Pére Berthier vient de nous apprendre (a) que cette traduction existe encore, & qu'elle est dans la Bibliothéque du Collége des Jésuites " Mais, dit-il, un morceau des de Paris. , plus précieux, & qui seul suffiroit pour n rendre estimable le Manuscrit dont nous , donnons la notice, c'est la traduction en-, tiére de la Piéce d'Euripide, intitulée les Suppliantes: elle est ajoûtée à la fin du Volume comme un hors-d'œuvre; elle est , toute entiére en beaux vers jambes, dont nous citerions des morceaux, ii nous n'a-» vions pas déjà trop abusé de la complai-

, fance des Lecteurs".

Grotius écrivoit l'an 1629 à son frère (b) qu'il avoit fait un Ecrit pour prouver que la guerre entre divers Princes ne devoit pas nuire à la liberté du commerce des Puissances qui n'étoient pas belligérantes. Nous ne sçavons que cela de ce Traité, qui n'est pas venœ jusqu'à nous. On ne connoît pas non plus l'ouvrage qui avoit pour titre, l'Effigie de Zénon. Grotius en parle dans plusieurs de ses lettres (c), & paroissoit désirer avec grande ardeur qu'il fût imprimé. Il laissa dans som Cabinet plusieurs Manuscrits, que la Reine de Suéde acheta de sa femme après qu'il fut mort (d): il y avoit dans ces Manuscrits des notes sur quelques-unes des Loix les plus diffici-

<sup>(4)</sup> Art. 91. Août 1751, p. 1807. (b) Epist 237, p. 817. (c) Epist. 465 & 466, p. 886. Epist. 469 p. 887:

<sup>(</sup>d) Observat. Hallens., 24. T. 7. p. 350. Bib Remons, 28. So. Fabricius Bibl. Graca. T. 1 L. 1. C. 19. p. 117.

ficiles; une comparaison des Républiques d'Athénes & de Rome avec celle de Hollande: des notes fur les Hymnes d'Orphée. & l'éclaircissement de l'Histoire de Moyse par les Ecrits des Pavens. L'Auteur des Vindicia Grotianæ (a) parle d'un Manuscrit d'Æschile avec les notes de Grotius. Un grand nombre de ses Livres étoit rempli de notes marginales. Il nous a appris (b) qu'il avoit ramassé avec grand soin tout ce qui restoit des ouvrages des Péres Apostoliques, & qu'il avoit fongé à traduire cette partie de l'Historien Toféphe qui regarde la Loi, & à y ajoûter des notes; mais il n'y a pas d'apparence qu'il ait exécuté ce projet, non seulement parce que ses autres études y étoient un obstacle, mais aussi parce qu'il scavoit que Samuel Petit, fort exact & fort habile dans les Langues scavantes, avoit le même projet.

XV. Ses lettres peuvent être regardées comme des ouvrages: le Recueil que nous en avons est un trésor, non seulement pour l'Histoire publique, mais aussi pour l'Histoire Littéraire: on y trouve beaucoup de Dissertations sur les matières les plus importantes. La 31. à Gerard Vossius, la 33. à Jean Uytenbogaard traitent de la Prédestination & de la Grace, suivant le Système Arminien. Nous avons déjà parlé de la 54. adressée à du Maurier Ambassadeur de France en Hollande, qui contient une méthode d'étudier pour des gens-

(a) Vindiciæ, p 481.

<sup>(</sup>b) Epift. 391. p. 866. & 768. p. 330.

déjà avancés en âge. La 62. au Baron de Langerac, Ambassadeur de Hollande en France, est un Traité en forme, au sujet d'un Ecrit de du Moulin fur le Gouvernement de l'ancienne Eglise, sur les moyens de concilier la Grace avec le Libre-arbitre, & fur l'autorité des Souverains dans les Matiéres Ecclésiastiques. Il traite des effets de la mort de Jésus-Christ dans la 91. à Vossius. La 264. au célébre Nicolas Peyresc, Conseiller au Parlement d'Aix, est plutôt un livre qu'une lettre. Grotius y a recueilli tout ce que les Anciens ont dit de Nicolas Damascéne, enforte que ce morceau ne laisse rien à désirer de tout ce que l'on peut sçavoir de ce célébre Ecrivain.

La 329. à Jean Descordes, Chanoine de Limoge, traite du pouvoir des Evêques sur les Moines, & de plusieurs autres points de la Discipline de l'ancienne Eglise. Il prouve dans la 347. à Jérôme Bignon Avocat-Général, que la lettre de Saint Clément qui sut donnée au Public l'an 1633, est véritablement de ce Pape. Il traite du Droit Naturel & de plusieurs questions de Droit Civil dans ses lettres à son frère; il fait la critique de ce que Cluvier a écrit sur les Antiquités Germaniques, & il l'a adressée à Jean Isaac Pontanus.

Ce qui s'est passé de plus intéressant dans la Littérature de son tems se trouve dans ses lettres, & y est accompagné de réslexions toujours instructives. Ensin ses Négociations & les grands événemens des dix dernières an-

F 6 nées

nées du régne de Louis XIH. y font rapportés dans un grand détail, & presque toujours

avec beaucoup d'exactitude (6).

Il ne faut pas dissimuler que du Maurier le fils, dont les Anecdotes sont souvent fautives, rapporte (a) que lorique Grotius demanda son rappel, le Grand-Chancelier le prit au mot avec grand plaisir, parce que, dit-il, Grotius ne lui mandoit que des nouvelles du Pontneuf. Le Pére Bougeant a répété ce trait avec complaifance; il auroit mieux fait de lire les lettres de Grotius avec plus d'attention, que de les critiquer fansraison. Il eût par leur secours rectifié plusieurs dates dans son ouvrage, qui d'ailleurs mérite l'estime publique. Un autre Auteur dont l'Histoire est écrite avec indiscrétion & partialité, mais qui cependant étoit très au fait des événemens du fiécle de Louis XIII. fait une très grande estime des lettres de Grotius (b). C'est le Vassor, dont le jugement mérite d'autant plus d'attention, qu'il avoit peu de disposition à louer. Il résute ceux qui avoient dit que Grotius avoit employé son beau Latin. à écrire des nouvelles du Pontneuf à Oxenstiern; il foutient que ceux qui parlent ainsi. ou n'ont pas lu les lettres de Grotius, ou ne scavent pas l'Histoire de Louis XIII. Il ne nie pas que parmi le grand nombre de nouvelles qui:

<sup>(6)</sup> On trouve d'excellens Extraits des lettres de Grotins dans le 2. Tome de la Bibliotheque Universelle de Mr le Clerc.

<sup>(</sup>a) Memores, p. 423. (b) Le Vassor, T. 8. 2. Partie, L. 40, p. 277.

qui s'y trouvent, il n'y en ait quelques-unes de fausses; mais il l'excuse sur ce qu'un Ministre est obligé de mander ce qui se dit. Il ajoûte: , Ceux qui liront les lettres de Gron tius avec un peu de discernement, y trou-, veront toujours les affaires les plus secrettes du tems de son Ambassade touchées en " peu de mots avec beaucoup de finesse & de modération". Il nous apprend lui-même, qu'il apportoit beaucoup de circonspection dans l'examen des nouvelles (a) qu'il écrivoit au Grand-Chancelier. , Je prie, lui: , dit-il, Votre Sublimité de me pardonner fa " ma lettre est si courte; j'aime mieux écrire peu de choses que d'en écrire de fausses. Je voudrois bien ne rien mander d'incer-, tain, mais c'est ce qui est fort difficile dans , une si grande obscurité Ayant à vivre, dit-, il dans une autre lettre (b), avec des gens qui sont très cachés, & recevant des nouvelles qui souvent sont accompagnées de , récits peu exacts, je suis fâché d'être obligé de donner mes conjectures à la place de , choses certaines; mais il n'y a rien à crain-, dre sous un juge si équitable, qui a égard , aux bonnes intentions".

C'est ce qui le rassuroit; & ce qui doiten même tems donner une grande idée de ses lettres, est que le Grand-Chancelier en étoit extrêmement content (e); & Muller, Minis-

tre-

<sup>(</sup>a) Epist. 537. p. 210. (b) Epist. 550 p 214. (c) Fidemque meam a: diligentiam eximià benignitate assimat. Epist. 550. p. 225.

tre de Suéde, les estimoit beaucoup (a). Toutes les lettres de Grotius ne sont pas encore imprimées; l'Auteur des Vindicia Grotianæ l'affure (b) après Morhof, & il ajoûte qu'il scait de science certaine qu'il connoît un Cabinet où l'on en conserve plus de 260 écrites à la Reine Christine, & au Grand-Chancelier. On a assuré qu'il y avoit à Dresde un Conseiller nommé de Bunau, qui en avoit plusieurs. Puffendorf en avoit vu en chiffre dont il avoit la clef. Parmi les lettres que nous avons dans le Recueil des Epîtres de Grotius, il y en a quelques-unes en chiffre; ce sont celles qui ont rapport aux affaires générales & aux intrigues secrettes de la Cour de France. Mr. de Boze a dans fon curieux Cabinet un exemplaire de ces lettres, avec l'explication du chiffre qui lui a été donnée par un Suédois, & il le communique à tous

Sçavans.

XVI. Une des parties les plus intéressantes de la vie de Grotius, est la connoissance de ses sentimens en matière de Religion, & du zéle ardent avec lequel il entreprit de réunir les Chrétiens sous une même croyance. Elevé dans les principes de la prétendue Résorme, il eut dans les commencemens de sa vie un grand éloignement pour la Religion Ca-

ceux qui font curieux de le voir, avec cette politesse qui seroit à souhaiter dans tous ies

tho-

<sup>(</sup>a) Literos meas qued nobilitas vestra supra meritum estimat, benitatis est. Epist. 1094. p. 492, (b) P. 846.

tholique: il ouvre son cœur à Antoine Was lée dans une lettre du 10 Novembre 1611. (a) Il nous y apprend que quelque attaché qu'il fût à la Religion dominante de l'Etat dans lequel il vivoit, il étoit perfuadé que les Catholiques admettoient toutes les vérités fondamentales, auxquelles il croyoit qu'ils ajoûtoient divers autres articles, qu'il traitoit d'opinions nouvelles. Le zéle des Jésuites pour la Religion Catholique, & leur attachement au Pape, les avoit rendus extrêmement odieux à tous les ennemis de l'Eglise Romaine. Grotius partagea ces mêmes sentimens qui lui avoient été inspirés dès sa naissance, comme on peut le voir par la lettre qu'il é-erivit le 1 Avril 1617 à son frère (b), qui étoit venu faire un voyage en France; mais lorsqu'il fut dans un âge plus mûr, il leur rendit justice, en estimant beaucoup seur Société, & en accordant toute sa confiance à plusieurs d'entr'eux, & sur-tout au sçavant Denis Petan.

XVII. Dans le tems même de fon plus grand éloignement pour l'Eglise Catholique, il étoit pénétré de respect pour les décisions des anciens Conciles, pour la Discipline de la primitive Eglise, & pour l'autorité des Péres. Il écrivit le 6 Juin 1614. à Jean Uytembogaard (c), qu'il respectoit beaucoup les anciens Conciles qui avoient condamné le Manichéisine & le Pélagianisme. Il déclaroit à Vossius le

17

<sup>(</sup>a) Epist. 14. p. 4. (b) Epist. 15. p. 759. (c) Epist. 28. p. 9.

17 Juillet 1616, (a) que personne ne détestoir plus que lui les dogmes que l'ancienne Eglisse avoit condamnés. , Outre la haine dont , je fais profession contre les sentimens in , connus à la pieuse Antiquité, dit-il à Antoine Walée (b), rien ne m'engage plus à , condamner & à tâcher de détruire ces sor-

,, tes de dogmes, que de voir qu'ils font un

Il vousoit (c) que dans l'explication de l'Ecriture Sainte, on s'en rapportat au fentiment de l'ancienne Eglise. (7) Il traita cette question dans une conférence qu'il eut avec le Prince de Condé au commencement de l'année 1639 (d); il fit voir que pour être Chrétien, & pour avoir droit de prendre le surnom de Catholique, il falloit recevoir l'Ecriture Sainte, & l'expliquer, non pas suivant les explications des particuliers, qui avoient fouvent donné occasion aux séditions, aux schismes & même aux guerres, mais comme les. anciennes Eglifes les avoient interprétées, lesquelles interprétations on retrouvoit principalement dans les Symboles, & dans les Actes des Conciles. (8)

(a) Epist. 77. p. 34. (b) Epist. 61. p. 20. (c) Epist. 674 p. 274.

(7) Annique les Protestans ne reconnissem point d'autre règle de leur fit une l'Ecriture Suinte tons les Gens Mair's dans leur Communion respectant la pure Antiquité, & apri udiffint i l'heureusse simplifie qui en cavad risa les principa-x Ecrivains \*
(4) Epist 1103 > 498. Voyez austi Evist 622 p 943.

T

<sup>(8)</sup> Pont 103 3 498. Voyez 2 am Epit 522. p. 943. (8) Pont ou Vr de Barieny ne site-t-il Groti s qu' demi? Si ce ran t-bomme went grion explique le Ecrimes comme es anciennes Egiles les avoienc intel previes. Il soches l'un e neo-tement universel & invariable. S'il dit qu'on tetrouve cessine

Il étoit si persuadé de la vérité de ces principes, que dans un Avertissement qu'il a mis à la tête de son Commentaire sur le Nouveau Testament, il déclare que s'il avoit écrit quelque chose qui ne s'accordât point avec les interprétations que l'ancienne Eglise avoit données à l'Ecriture, ce qu'il espéroit n'être point arrivé, il vouloit qu'on le tînt pour non écrit, & qu'il étoit très-disposé à le changer.

XVIII. Cette profonde vénération pour l'Antiquité contribua bientôt à le rendre plus favorable aux Catholiques. Dans le tems que c'étoit une espèce d'apostasse parmi les Protestans de ne pas parler avec indécence & avec fureur contre les Souverains Pontifes, il ofa louer le Pape Urbain VIII. dans une piéce de vers faits en l'honneur de la Sainte Vierge. Il en parle ainsi dans une lettre à son frére du 21 Février 1625. (a) , J'envoie à mon " Pére le Poëme sur la Mére de Dieu, dit-il; , je ne voudrois cependant pas qu'on le pu-, bliat, non seulement parce que l'honneur , même dégagé de superstition que l'on rend aux Saints, déplaît à plusieurs des nôtres, , mais aussi parce que le Pape Urbain y est loué. Il est très-bon Poëte, comme le , prouvent ses Odes Pindariques, qui sont fort "élégantes: plût à Dieu qu'il pût accorder 22 la

terprétations dans les Symboles & dans les Actes des Conciles. il avertit qu'il ne parle que des Conciles véritablement occuméniques & antérieurs au grand Schisme entre les Eglifes d'Orient & ... Occident. \*

(a) Epift. 85. p. 780.

" la foi des Chrétiens qui ne sont que trop

" divifés!

Il avoit peu d'estime pour les Résormateurs. Dès l'an 1633 il écrit à Gerard Vossius (a):

" Je pense qu'il n'y a rien deplus vrai que ce

" que vous avez sagement remarqué, que le

" meilleur moyen d'empêcher les gens de bien

" d'approuver tant de Sectes dissérentes, se
" roit de faire voir sans haine & sans passion

" par le seul motif de l'amour de la vérité,

" que ceux qui se prévalent si sort de l'An
" tiquité ne l'ont pas toujours pour eux, &

" qu'ils n'ont pas toujours réussi à rétablir

" l'Eglise dans son état primitif, comme ils

" l'avoient promis". C'est sans-doute les prétendus Résormés qu'il désigne. (9)

tendus Réformés qu'il déligne. (9)

" Les Protestans, disoit-il à son frère (b),

" passent les bornes, lorsqu'ils veulent accu" ser les Catholiques - Romains d'erreur: ils
" attaquent en même tems toute l'Eglise Grec" que, la Latine, celles de Syrie, d'Arabie
" & d'Egypte, & ils donnent par-là fort im" prudemment des armes à leurs adversaires.
" (10) Je vois, écrit-il à Vossius (c), que ceux
" qui nous ont érigé de nouvelles Eglises, ont
" suivi

(a) Epist. 335. p. 120.
(9) Ce qu'il dit convient n'anmoins sans comparaisen beaucoup davantage aux prétendus Catholiques. \*

(b) Epist. 487. p. 894.

(10) Notez qu'il ne s'agit dans cette lettre, que de quelques masières particulières. Grotius n'y dit point en général que c'est passèrles bornes que d'acculer les Catholiques-Romains d'erreur. Au
sontraire, en y exhortant à les tolérer, il y desapprouva formelle-

ment leurs pratiques, par le soin qu'il prend de déclarer, que le plus sur est de ne les pas imiter. \*

(c) Epist. 1004. P. 641.

, fuivi leurs idées, mais n'ont pas fort avancé

, les affaires de la Religion.

Saumaise étoit aussi zélé pour la prétendue Résorme, qu'elle étoit devenue indissérente à Grotius. Cependant ils se voyoient, mais ce n'étoit plus qu'avec froideur., Saumaise, mande-t-il à son frère le 10 Février 1641, (a) est venu chez moi; il est prêt à désendre les opinions les plus extrêmes, entr'autres celle-ci, que Saint Pierre n'a jamais mis le pied en Italie. Je vois avec étonnement

, ce que peut faire l'esprit de parti.

Il regardoit les Réformés comme presque tous séditieux (b). (11) Il n'estimoit pas Calvin; il disoit de Cassandre que c'étoit un excellent homme & en même tems très-habile, & très-digne par-là de la haine de Calvin. Il conseilloit à Jaques Laurent de lire, au-lieu des Institutions de Calvin, Vincent de Lerins.

"J'apprends, lui dit-il (c), que vous êtes moins seditieux que ne sont pour l'ordinaire les gens de

(a) Epist. 593. p. 913.

(b) Epist. 534. p. 914. 537. p. 916. & 1520. p. 689.

(11) Le premier endroit que Mr. de Burigny indique, n'a attiré se regards qu'en partie. On nous permettra d'y suppléer pour épargner au Lesteur de faux jugemens. L'est à la page 914 des Epitres de Grotius, où ce Spavant écrit à son frère, de Suedis ita credas velim, eos non misus sibi à Calvini seditios quam à Tyrannico Pontiscum spiritu metuere: c'est-à-dire, " soyex, " je vous prie, bien persuaaé que les Suédois ne sent pas meins " ser leurs gardes contre l'esprit s'ditieux de Calvin que centre, Pesprit tyrannique des Papes." Ailleurs, & en plus d'un endroit, Grotius parle en homme aigri contre le parti auquel il a succombé. On ne reconnoit nullement à son siyle les principes de modérativa dont il se skrisse si seuvent. \*\*

, de votre ordre, (12) c'est-à-dire les Minis-, tres, (13) & que vous vous laissez seulement entraîner par les autres : c'est pourquoi je vous donnerai un bon conseil; c'est de lire l'Ecriture dans les fources, les Conn fessions de Foi des anciens Chrétiens au-, lieu de la Confession Belgique, les Catéchéses de Cyrille à la place du Catéchis-; me d'Ursin, les Actes des Conciles Gé-" néraux & non ceux du Synode de Dordrecht. , Pour lors vous n'aurez pas de peine à ap-, percevoir, que ce n'est pas Grotius qui de-, vient Papiste, mais que c'est Laurent qui , calvinise'. Laurent écrivit contre lui, mais Grotius (a) s'en vengea par le filence. Il n'approuvoit point la séparation des Protestans; il croyoit que ces nouvelles Eglises, ces nouveaux Rites, n'avoient nullement contribué à augmenter la piété. , Il est juste, dit-il (b), , de réformer les mœurs; mais n'auroit-il pas mieux valu qu'après s'être réformé foi-mê-, me, on cût pric Dieu pour la réformation des autres, & que les Princes & les Evêques qui souhaitoient la Réformation, eusfent tâché de la procurer par les Conciles Généraux fans rompre l'unité"? Il avoit un Ministre appellé Dor, qui s'étoit fait Catholique (c); il n'en fut pas fort fàché, & il en parle

<sup>(12)</sup> Les gens de votte ordre, le texte porte, plusieurs des gens de votte ordre. Ce n'est en une hagatelle, mais c'est comme sela qu'on fait dire aux Au-urs ce qu'ils ne disent pas. \*

(13) Glife de Mr. de Burigny.

<sup>(</sup>a) Epift. 1578. p. 711. (b) Epift. 607. p. 938. (c) Epift. 610. p. 939.

parle avec beaucoup de tranquillité dans une lettre à son frère. , Ce que Dor vient de fai-, re, dit-il, le scavant Pithou l'avoit fait avant lui. Cafaubon avoit résolu de faire la même chose, s'il sût resté plus long-tems en France: il l'a affuré à plusieurs personnes, & entr'autres à Descordes. le voudrois, continue-t-il, qu'on remédiat aux abus qui se sont introduits dans l'Eglise, " & je ne cesserai de le dire: mais est-il ius-, te, & y a t-il des exemples qu'on doive le , faire par le schisme? C'est à quoi il faut d'autant plus penser, que l'on s'apperçoit aisément que ceux qui ont fait de nouveaux , partis, n'avoient pas l'esprit de Dieu; qu'ils ont donné cours à de nouveaux abus, & , que cette licence de se séparer a formé des , partis qui jamais ne se réuniront". Il parle encore ailleurs des sentimens de Casaubon (a); il prétend que ce Scavant croyoit que les Catholiques de France étoient plus éclairés que ceux des autres Pays, & qu'ils approchoient plus de la vérité que les Ministres de Charenton.

Il s'expliquoit très-fréquemment & très-vivement contre le Schisme des Protestans.

Viret & les autres, dit-il (b), n'ont pas dû

faire de nouvelles Eglises: ils en ont éta
bli avant que d'être excommuniés: quand

on auroit été excommunié injustement, on

n'a pas pour cela le droit d'ériger Autel

contre Autel". Il rapporte à ce sujet plu-

(a) Epift. 613. p. 940. (b) Epift. 674. p. 959.

fieurs passages des Péres (a), par lesquels il prétend consondre les premiers Résormateurs. Il s'approchoit à la sin si près des Catholiques, que dans une lettre à son frére il dit ces propres paroles: ,, On ne peut ,, nier qu'il n'y ait ici plusieurs Pasteurs Captholiques, qui enseignent la vraie piété sans , aucun mêlange de superstition; il seroit à , souhaiter que tous sissent la même chose. Dans les ouvrages qu'il sit dans les derniers tems, il parle de Calvin avec la plus grande indignation (b). ,, Je sçais, dit-il, avec quelple injustice & quelle amertume ce Calvin a traité Cassandre, Baudoin, Castellion,

" qui valoient beaucoup mieux que lui.
Réfutant l'Apologétique de Rivet, il parle avec le même zéle que feroit un Controverfifte Catholique: il prouve que les Calviniftes font schismatiques; qu'ils font sans misfion; qu'ils n'ont pour eux ni miracle, ni un
ordre particulier de Dieu; que les Ministres
font des séditieux, qui ne cherchent qu'à jetter le trouble dans l'État; que leur Religion
est nouvelle; qu'ils n'ont point pour eux l'Antiquité. Il avoit loué Béze dans sa jeunesse
par des Anapestes, où il l'avoit célébré comme le plus illustre défenseur de la vérité; il
desavoue ces louanges, qu'il souhaite être ensévelies dans un éternel oubli. (14)

Enfin

(a) Epist. 677. p. 959. (b) Animad. in animad. Riveti, p. 640.

<sup>(14)</sup> Quelle idée Mr. de Burigny a t il il voulu donner du cœur de Grotius? S'il regarda la Réformation comme un Schisme odieux, put-il demeurer dans son sein jusqu'd sa mort avec quelque ombre de sintérité. La vérité est, que ce Sçavant se laissa trop emporter de sant se la sant se l

Enfin les Jésuites qui avoient été l'objet de fon aversion avant qu'il les connût, devinrent ses amis. On lui en fit des reproches; il parle de cette accufation dans une lettre qu'il écrivit à fon frère (a). , Je ne suis pas, dit-", il, le défenseur banal des Jésuites; mais , le Roi les regarde comme de bons Citoyens, , & les emploie dans plusieurs occasions. Il en prit le parti publiquement dans quelques ouvrages; il foutint dans ses Ecrits contre Rivet (b), que la Société avoit produit plufieurs gens très - habiles & d'une vie irreprochable, & qu'il y en avoit eu chez eux plus qu'ailleurs. , J'en connois plusieurs, dit-il, , qui auroient grande envie de voir les abus " abolis, & l'Eglise rétablie dans sa premié-, re unité. Le Roi leur confie ce qu'il a de " plus précieux ". Le Pére Petau entre les autres avoit sa confiance, comme nous l'avons déjà remarqué, & comme nous le verrons encore.

XIX. La grande connoissance qu'il avoit de l'Antiquité, & la vénération singulière qu'il a toujours eue pour la primitive Eglise, lui fit regarder, même dès sa jeunesse, l'abolition de l'Episcopat & d'un Chef visible dans l'Eglise comme quelque chose de monstrueux.

11

à la colère dans ses Etrits contre Rivet. Dès l'entrée de sa Discussio & ou voit tout le zèle ou pour mieux dire tout l'emportement d'un Controversisse Catholique. Grotius n'y écoute presque que sa passion. \*\*

<sup>(</sup>a) Epist. 628. p. 945. (b) Animad. in animad. Riveti, ad Art. 6. p. 658. Discussio Rivet. Apolog, p. 694. & p. 681.

It alla plus loin dans la suite: il sit voir (a) que Mélancton lui-même demandoit qu'on laissat le Pape dans l'Eglise; que Jaques Roi d'Angleterre, & plusieurs habiles Protestans avoient reconnu l'utilité de la Primauté de l'Evêque de Rome. Il ajoûte: ,, Si plusieurs, Protestans eussent fait la même résexion,

, nous aurions une Eglise plus réformée. Il croit que cette Monarchie, ce sont ses termes (b), est utile dans l'Eglise pour y conserver l'unité. Enfin dans un ouvrage contre Rivet il prouve (c) la Primauté du Pape par un passage de Saint Cyprien, & il ajoûte: , Vous voyez que la Primauté est établie par-, là, & ce nom dans toute Société entraîne , toujours avec lui quelque jurisdiction. L'Evêque de Rome, dit-il (d), est le Prince de , l'Aristocratie Chrétienne, ainsi que l'a ap-, pellé quelque tems avant nous l'Evêque de Fossombrone. Cette Primauté-là est sous "Jésus-Christ, & peut être exercée sans ty-, rannie, & sans détruire les droits que les , Evêques ont sur les Eglises qui leur sont , confiées ". Il pensoit favorablement sur l'autorité Episcopale, même avant son Ambassade; il croyoit (e) qu'elle est nécessaire pour conserver l'unité dans l'Eglise. , C'est une , question de nom (f), disoit-il à son frère , plu-

<sup>(</sup>a) Comment, ad loca de Antichristo.

<sup>(</sup>b) via ad Pacem, Att. 7. p. 17. (c) Ad Art. 7. p. 641.

<sup>(</sup>d) P. 642. & p. 695. Discussio Apolog. Rivet. & p. 696. (e) Epist. 318. p. 114.

<sup>(</sup>f) Epist. 534. p. 914. Voyez Epist. 739. p. 975.

" plusieurs années après, de demander si l'E-" piscopat est de Droit Divin: il sussit que " Jésus-Christ en ait donné l'exemple dans le " Collége des Apôtres; que les Apôtres l'a-" yent suivi, & que cet établissement ait été " approuvé par le consentement universel de " l'Eglise, si on en excepte quelques Nova-

, teurs de notre siécle.

Il a traité cette question dans le XI. Chapitre du Traité du Pouvoir du Souverain sur les Choses Sacrées (a): il y prétend qu'il y a du Fanatisme à avancer, que les Evêques n'ont rien au dessus des simples Prêtres. , L'Epis-, copat, dit-il (b), c'est-à-dire la Prééminen-, ce d'un Pasteur, n'est point contraire au Droit Divin; ce seroit à celui qui penseroit autrement, c'est-à-dire à celui qui oseroit accuser de folie & d'impiété toute l'ancienne Eglise, à prouver son opinion. l'Episcopat (c) ait été reçu par toute l'Eglise, cela paroît par les Conciles univerfels, qui ont une très-grande autorité chez tous les gens pieux; témoin les Conciles Nationnaux & Provinciaux, où l'on trouve des preuves certaines de la Préféance Episcopale; témoin tous les Péres sans exception. L'Episcopat (d) a commencé aux , Apôtres: pour en être persuadé, il n'y a , qu'à recourir aux Catalogues des Evêques dans Irenée, Eufébe, Socrate, Théodoret , & les autres, qui les font tous commencer , aux

(a) N. 2. (b) N. 3. (c) N. 4. (d) N. 5. Tome II. G

, aux Apôtres. Ce seroit être bien opiniatre ou peu respectueux, que de ne pas s'en rapporter à des Auteurs d'un si grand poids qui s'accordent tous dans un fait Historique. "L'Histoire de tous les siécles (a) annonce les avantages que l'Eglise a tirés de l'Episcopat ". Cependant (b) il n'osoit pas encore dire que l'Épiscopat étoit d'Etablissement Divin: il se contentoit d'assurer qu'il étoit d'Institution Apostolique; & c'en étoit trop pour ne pas déplaîre à un Parti chez lequel il y avoit des gens qui portoient la fureur & l'ignorance julqu'à ofer avancer que l'Episcopat ctoit une invention de Satan: expression qui avoit scandalisé Grotius dans sa jeunesse même, comme il paroît par une lettre qu'il écrivit l'an 1614 à Daniel Heinsius (c). Dans la fuite il devint encore plus hardi, & il ne craignit pas de soutenir à la face de la prétendue Réforme (d), que l'Episcopat avoit été établi par Jésus-Christ, & qu'il étoit à souhaiter qu'on le rétablit par-tout où il avoit été aboli.

Ce fut en conséquence de ce respect pour le Collége Episcopal & pour son Chef, qu'il s'exposa à l'indignation de tout le Parti Protestant, & à l'amertume du style des Ministres, en soutenant que rien n'étoit plus absurde que ce qu'ils avoient écrit contre le pré-

tendu Antechrist Romain.

Une des principales raisons qui l'avoient déter-

(a) N. 9. (b) N. 10.

<sup>(</sup>e) Recneil de Burman, T. 2. Epist. 211. p. 434. (d) Via ad Pacem, Att. XIV. p. 621.

déterminé à écrire sur ce sujet, étoit non seulement parce qu'il étoit perfuadé de la vérité de ses sentimens, comme il l'écrit à son frére (a), mais parce qu'il croyoit devoir éloigner tous les obstacles qui s'opposoient à la réunion, , dont je désespére moins que ja-, mais, disoit-il le 3 Décembre 1639. S'il ne , nous est pas permis de jouir d'un si grand , bien, ajoûte-t-il, il est de notre devoir de , jetter de l'eau fur le feu & non pas de l'hui-, le, & de planter des arbres qui porteront " peut-être des fruits dans l'autre siécle". Il fe sçavoit si bon gré d'avoir rompu la glace sur cette matière, qu'il écrit en confidence à son frére (b), qu'il est persuadé que c'est Dieu qui lui a inspiré cette pensée; qu'il lui en rend de très-humbles graces; qu'il se croit par conséquent obligé d'y travailler de son mieux, non seulement pour soutenir la vérité, mais aussi parce que rien n'est plus capable de calmer les esprits, & de préparer la voie à la réunion. , J'espère, mandoit-il à Vossius (c), , trouver du-moins dans l'avenir des Lecteurs ,, équitables, qui remercieront Dieu des lu-, miéres qu'il lui a plû me communiquer pour , l'intelligence de plusieurs passages obscurs , de l'Ecriture Sainte. Je dois tout ce que , j'ai écrit de bon sur l'Antechrist (d), non à mes recherches, disoit-il à son frère, mais , à mes priéres, & à la bonté de Dieu qui a , bien voulu m'éclairer, quoique je ne le mé-, ritaffe

<sup>(</sup>a) Epist, 474. p. 889. (b) Epist, 490. p. 895. (c) Epist, 1441. p. 653. (d) Epist, 499. p. 898.

, ritasse point 6. Il se slattoit que les ouvrages qu'il avoit faits sur ce sujet, avoient détrompé plusieurs Protestans (a), & que Rivet, son grand adversaire, étoit regardé, même par ses Collégues, comme un Théologien d'un petit jugement & d'une érudition médiocre.

diocre. XX. Il avoit d'abord été très-prévenu contre le fentiment de l'Eglise Romaine sur la Présence réelle; on peut en juger par la lettre qu'il écrivit le 7 Juin 1622 à Episcopius (b). , Je crois , lui dit - il , que vous ferez fort bien de réfuter ceux qui avec Cassandre , croient que l'on peut desapprouver les erreurs de l'Eglisé Romaine, & que l'on n'est pas obligé de fe féparer de fa Communion. Deux points sur-tout me paroissent devoir être discutés; le premier, si une action qui , est permise en elle-même, comme l'adoration pendant le tems de la Cêne, cesse de , l'être à cause de l'erreur des Ministres de , l'Eglise, qui veulent que cette adoration se , rapporte aux fignes visibles".

Dans la fuite des tems il s'éloigna du-moins de la façon de parler des Ministres; il avoua (c) que dans le Pain Eucharistique il se faisoit un changement, que les anciens Latins avoient nommé transsiguration, & que les modernes appelloient transsubstantiation: lorsque Jésus-Christ étant présent Sacramentalement, nous savorise de sa substance, comme parle

<sup>(</sup>a) Epist. 50t. p. 899. (b) Epist. 181. p. 67. (c) Yia ad Pacem, Art. X. p. 619. & 642.

le Concile de Trente, les apparences du pain & du vin restent, & à leur place succéde le

Corps & le Sang de Jésus-Christ.

Il est constant qu'il n'approuvoit pas le sentiment des Calvinistes sur l'Eucharistie: il leur reproche (a) leurs contradictions., Les " Disciples de Calvin, dit-il, parlent trèsdifféremment sur ce sujet dans leurs Confessions & dans leurs disputes. Vous leur , entendrez dire dans leurs Confessions que l'on prend le Corps de Jésus-Christ & son Sang réellement, substantiellement & essen-, tiellement; dans leurs disputes ils soutiennent que l'on ne reçoit Jésus - Christ que spirituellement par la Foi. Les Anciens vont plus loin, puisqu'ils admettent une incorporation réelle de Jésus - Christ avec , nous, & la vérité du Corps naturel de Jé-, sus-Christ, comme parle Saint Hilaire".

Grotius étoit donc persuadé que le terme de transubstantiation adopté par le Concile de Trente pouvoit recevoir une bonne explication (b); mais il n'est pas bien décidé qu'en admettant les expressions dont se sert l'Eglise Catholique, il pensat cependant comme elle. Après avoir approuvé le terme de transubstantiation, il ajoûte: (c), Et parce que ce qui , est spirituel chez les Hébreux est appellé , réel, les termes de réellement, de substan-, tiellement, d'effentiellement, sont emplo-

yés

(a) Votum pro Pace, p. 687.

(c) Via ad Placem, p. 619.

<sup>(</sup>b) Animady, in animady, Art. 10, p. 6421

"yés dans les Confessions des Protestans & "par leurs Docteurs". Ce qu'il ajoûte démontre qu'il cherchoit plutôt à réunir les divers sentimens par des expressions équivoques, que par un symbole exact, qui ne sût susceptible que d'une seule créance. "Il ne "faut pas condamner, dit-il, ceux qui assu-"rent que l'Eucharistie n'est que le signe du "Corps de Jésus-Christ, puisque Saint Au-"gustin parle ainsi avec plusieurs autres Pé-» res " & que l'on définit le Sacrement le

n signe visible de la grace invisible".

Il avoit imaginé une espèce de Formule, qui devoit réunir les Catholiques & les Protestans; la voici. , Nous croyons que dans , l'usage de la Cêne on reçoit vraiment, , réellement, substantiellement, c'est-à-dire dans sa propre substance, le vrai Corps & , le vrai Sang de Jésus-Christ, d'une façon , spirituelle & ineffable". Grotius assure que ce Formulaire avoit été approuvé par des Docteurs Catholiques, & par des Protestans. Cela n'est pas surprenant des Catholiques, puisque les expressions dont il se sert, prises dans leur sens naturel, renferment la Doctrine de l'Eglise Catholique. Il l'est davantage des Protestans; mais il faut remarquer que Calvin lui-même avoit dit (a), que fous les Signes Eucharistiques nous recevons vraiment le Corps & le Sang de Jésus-Christ; que la Chair de J. C. est distribuée dans ce Sacrement; qu'elle nous pénétre; que nous som-

<sup>(</sup>a) Variations, L. IX. N. 37.

mes participans, non seulement de l'Esprit de Jesus-Christ, mais encore de sa Chair; que nous en avons la propre substance, & que nous en sommes faits participans; que J. C. s'unit à nous tout entier, & pour cela qu'il s'y unit de Corps & d'Esprit; qu'il ne faut point douter que nous ne recevions son propre Corps, & que s'il y a quelqu'un dans le Monde qui reconnoisse sincérement cette

vérité, c'est lui.

Ces expressions de Calvin étoient réellement favorables au sentiment des Catholiques: il se croyoit obligé d'employer ces termes, parce qu'ils étoient autorisés depuis si longtems, qu'il craignoit de paroître vouloir faire un changement dans l'ancienne Doctrine; mais le sens qu'il leur donnoit en ôtoit toute la force. Les Protestans que Grotius consulta, conformément au sentiment de leur Maître, croyoient que l'on pouvoit concilier le terme de présence substantielle avec leur Confession de Foi, qui niant la présence réelle, enseigne que Jésus-Christ ne nous est uni qu'en sigure dans le Sacrement, & en esprit par la Foi.

Quoique Grotius crût que l'on recevoit subflantiellement J. C. dans l'usage de la Cêne, il n'y a pas de preuve qu'il admît la présence réelle dans le sens du Concile de Trente: car outre que dans sa Formule il ne parle presque pas plus fortement que Calvin, il paroît qu'il ne condamnoit pas ceux qui n'admettoient que le signe du Corps de Jésus-Christ; tolérance qui ne sera jamais approuvée par un Catholique.

G A

XXI. Il a justifié la décision du Concile de Trente sur le nombre des Sacremens dans ses ouvrages contre Rivet. , Le mot de Sacrement, quoique pris quelquefois dans une fignification plus générale, peut, dit-il (a), cependant être entendu dans une fignification plus étroite de ces sept signes extérieurs, dont la destination n'est que pour le bien de notre ame, & dont il est fait une mention plus distinguée dans l'Ecriture, du Baptême, dans Saint Matthieu, XXVIII. 19. de la Confirmation, Actes VIII. 17. de la Pénitence, Matthieu XVI. 19. de l'Eucharistie, Matthieu XXVI. 26. de l'Ordination, 1 Timothée IV. 4. 22. de , l'Extrême-Onction, Marc VI. 13. Jaques V. 14. du Mariage, Ephésiens V. 32". XXII. Dans l'examen des autres articles qui divifent les Catholiques d'avec les Protestans, Grotius continua de se rapprocher de l'Eglise Dès l'an 1638 il convenoit dans une lettre à Jean Corvin (b) que des gens pieux, habiles, & bien intentionnés pour les

maine & les Protestans. Il ne se scandalisoit plus des images dans les Eglises & des priéres pour les Morts dès l'an 1640. Il écrivoit cette année à son frére:

Protestans, avouoient qu'ils s'étoient trompés dans la décision des principales controverses qui étoient agitées entre l'Eglise Ro-

(c) , Les Luthériens ont chez eux des ima-

" ges,

<sup>(</sup>a) Rivet. Apol. Discussio, p. 698. (b) Epist. 966. p. 434. (c) Epist. 489. p. 894.

" ges, & il y en a dans plusieurs endroits en " Angleterre. Montaigu & plusieurs autres " ont prouvé que ce n'étoit point une idolâ-" trie d'avoir recours aux priéres des Apô-

tres & des Martyrs".

Il s'expliqua dans la suite bien plus fortement en faveur de l'Eglise Romaine. Il étoit persuadé (a) que les Chérubins de Moise étoient une démonstration que les images n'étoient pas défendues. "L'honneur que l'on , doit aux Martyrs, dit-il dans son Moyen , pour la paix (b), est bien au-dessus de celui que l'on est obligé d'avoir pour les Saints qui sont en vie, parce que l'Apocalypse nous enseigne que les Martyrs régnent avec Jésus - Christ; c'est pourquoi il n'y a aucun mal à témoigner publiquement l'estime que l'on a pour eux, ni à célébrer leur mémoire certains jours choisis, & dans le lieu où ils ont fouffert le martyre. Protestans reconnoissent qu'ils prient pour l'Eglise: ils ont donc tort de regarder com. me des idolâtres ceux qui, suivant le sentiment de plusieurs Anciens, croyent que la connoissance de nos besoins & nos priéres peuvent parvenir à la connoissance des Martyrs par la révélation de Dieu, ou par le ministère des Anges. Ceux, dit-il ailleurs (c), qui regardent comme une idolâ-, trie la coutume de s'adresser aux Martyrs " pour

(a) Epist. 622. p. 943.

<sup>(</sup>b) Via ad pacem, p 623. Art. XX.
(c) Animadv. in animadv. ad Art. XIX. p. 645,

, pour qu'ils prient pour nous, accusent d'un , crime horrible St. Chrysostôme & les autres faints Docteurs de l'Eglise Grecque & Latine. Pour moi, je n'ai pas cette hardiesse; je ne voudrois pas non plus blâmer ceux qui s'abstiennent de prier les Saints: , j'ai dit ausii que les vraies Reliques des vrais Martyrs méritoient d'être respectées".

Enfin dans fon Vœu pour la paix (a) il prouve par une longue suite de passages des Péres, que l'invocation des Saints étoit en usage dans l'ancienne Eglise, & qu'ainsi on n'a pas raison de la traiter d'idolâtrie; qu'il n'y a aucune loi dans l'Evangile contre l'usage des images dans les Eglises; qu'on ne peut pas dire qu'elles soient désendues par la loi naturelle; que du tems de St. Ambroise & de St. Augustin les reliques des Martyrs étoient

honorées dans l'Eglife.

Il défend b) dans plusieurs endroits la priére pour les Morts, qui étoit usitée dans toutes les Eglises d'Orient, aussi-bien que dans celles d'Occident; il prouve que l'ancienne Eglise a prié pour les Morts, & que St. Augustin (c) a regardé comme hérétiques ceux qui contredissient cet usage. Il soutient (d) qu'il n'y a point d'ancienne Liturgie où il n'y ait des priéres pour les Morts, & que Tertullien rapporte qu'elles étoient en usage dans toutes les Eglises de son tems.

(a) P. 705.

<sup>(</sup>b) Via ad pacem, p. 626. (4) No:um pro pace, p. 916.

tend (a) que les Hébreux ont connu un Purgatoire, & il l'admet. Un des articles qui avoit fait le plus de bruit au commencement du grand schisme du XVI. Siécle, étoit celui de la Justification. Grotius déclare (b) que plus il examinoit l'Ecriture, plus il s'appercevoit qu'elle s'accordoit avec la Tradition fur le dogme de la Justification, sur lequel les Protestans triomphoient sans raison. Il étoit persuadé qu'ils n'avoient pas la même idée de cette Eglise Catholique dont il est parlé dans le Symbole, que celle que les Anciens avoient eue. Il vouloit (c) que l'on se foumît aux décisions des Conciles généraux. & il prétendoit qu'un homme pieux & pacifique ne devoit pas les contredire lorsque leurs decrets étoient reçus par presque toutes les Eglises, surtout par celles qui avoient été fondées par les Apôtres. C'est sans-doute le Concile de Trente qu'il vouloit désigner (15.)

Il supposoit que l'Eglise ne pouvoit pas se tromper, lorsqu'il écrivoit (d): ,, Les Evê-, ques de Rome peuvent être dans l'erreur; , mais ils ne peuvent pas y rester longtems, s'ils sont attachés à l'Eglise universelle" (16).

(a) Via ad pacem p. 626. Anim, in anim. p. 646.

<sup>(</sup>b) Epist. 622. p. 943.

<sup>(</sup>c) Votum pro pace, p. 727.

<sup>(15)</sup> Comment Gretins pervoit-il parler ainsi du Concile de Tremte, s'il ne croyoit ni la Transubstantiation, ni la Présence réelle au sons que ce Concile ordonne de les croire sous peine d'anathème?

<sup>(</sup>d) Epist. 613. p. 940.

(16) Et par conséquent il supposoit que les Papes ne sont sas nsaillibles. \*

Il étoit persuadé que l'on ne couroit aucun danger (a) en embrassant une doctrine enfeignée par l'Eglise Grecque & par l'Eglise Latine: , Car, dit-il, les points sur lesquels , ces deux Eglises conviennent, ont été dé-, cidés ou par les Apôtres, ou par les Con-; ciles univerfels". Il prétend que les expressions, quoique nouvelles, doivent être reçues en Théologie (b), lorsqu'elles sont appuvées sur l'autorité des Conciles généraux: c'étoit contredire les Protestans, qui soutenoient que le terme de transubstantiation devroit même être rejetté à cause de sa nouveauté. Il décide que ceux qui s'éloignent de ce qui a été pratiqué par toute l'Eglise & confirmé par les Conciles (c) font d'une trèsinsolente folie (d), comme dit St. Augustin. Il reconnoissoit l'utilité de la Tradition. S'il avoit vécu du tems des Apôtres, il auroit cru, dit-il (e), ce qu'ils auroient dit comme ce qu'ils auroient écrit. Il étoit persuadé (f) que la bonté de Dieu n'avoit pas permis que la doctrine de l'Eglise universelle sût corrompue, quoique les mœurs des Pasteurs de l'Eglise sussent reprehensibles. Il déclare qu'il pense sur l'autorité des Péres (g) de-même que l'illustre Pére Petau dans les Prolégoiné-

(a) Epift. 668. p. 957.

(b) Via ad pacein, Art. I. p. 615.

(c) Art. VII. p. 617. (d) Insolentissima insania. nes

(f) Animady. in animady. p. 642.

<sup>(</sup>e) Via ad pacem, p. 623. Anim. in anim. p. 647. Vo; tum pro pace, p. 724.

nes qui font à la tête de ses livres très-utiles

des Dogmes Théologiques.

Les Ouvrages des Péres Apostoliques faifoient après l'Ecriture ses plus délicieuses méditations. Lorsqu'il apprit que l'Epître de St. Clément dont on avoit été longtems privé, venoit d'être donnée au Public (a) en Angleterre par Junius, qui l'avoit tirée d'un Manuscrit apporté d'Egypte & écrit vers le tems du Concile de Nicée; il en témoigna sa joie à Descordes (b) par une lettre écrite de Hambourg le 1 Juin 1633. ", Vous me faites un fingulier plaisir, en m'apprenant la nouvelle de la découverte de la lettre de St. Clément de Rome, lui disoit-il; il faut ne rien négliger pour trouver ces fragmens, qui tiennent beaucoup des Ecrits Apostoliques; & il ne faut pas les rejetter tout d'un coup, parce qu'ils auront été interpolés: il faut faire ce que l'on pratique dans les métaux. séparer ce qui est impur d'avec le métal même. Plût à Dieu que le Pére Sirmond. ou que quelqu'un de sa Compagnie qui lui ressembleroit, voulût nous donner l'Epître de Barnabé, dont il y a quelques citations dans Clément d'Alexandrie. Je me souviens d'avoir oui dire au Pére Sirmond lui-même, que cette lettre étoit chez les Jésuites".

La Lettre de St. Clément ne fut envoyée à Grotius qu'après son départ de Hambourg & son arrivée à Francfort (c); il l'examina sans

délai .

<sup>(</sup>a) Tillem. T. II. p. 158. (b) Epist. 318. p. 113. (c) Epist. 357. p. 124. G 7.

délai, & il écrivit ce qu'il en pensoit le 17 Juillet au célébre Jérôme Bignon Avocat-Général: après l'avoir lue & relue plusieurs sois. il resta convaincu que c'étoit la même que Photius avoit vue, & que St. Jérôme, que Clément d'Alexandrie, & avant eux St. Irenée avoient eue, & qu'elle avoit été écrite sur la fin de l'Empire de Néron, ou quelques années avant l'Empire de Vespasien; qu'elle étoit très - autentique, sans avoir souffert la moindre interpolation. Quant à la seconde Lettre attribuée à St. Clément, il ne la croyoit pas de ce Pape; mais en même tems il ne doutoit pas que ce ne fût un ouvrage du premier siécle. Ce sentiment de Grotius s'accorde avec ce que pensent les plus sçavans Critiques, même parmi les Catholiques (a).

Il eut communication de l'Epître de St. Barnabé (b), qu'il avoit désiré avec passion de voir; mais il n'eut pas la satisfaction de la voir imprimée. Usserius avoit entrepris de la donner l'an 1643. L'édition n'étoit pas encore achevée, qu'un incendie consuma à Oxfort tout ce qui en avoit été imprimé (c). Deux ans après l'édition du Pére Ménard parut, mais ce su l'année même de la mort de Grotius. Pour en revenir à ses sentimens sur les dogmes contestés entre les Catholiques & les prétendus Résonnés, il parle avec le plus grand mépris contre l'inamissibilité (d) de la

(a) Tillem. T. II. N. XIII. p. 567.

(b) Epist. 391. p 856. (c) Fabric. Bibl. G:xca, L. 4. p. 174. Tom. III. grace.

<sup>(</sup>a) Comment, ad loca de Antichristo, Anim, in anim, p. 649;

grace. Son Livre de la Foi & des Oeuvres est écrit contre cette erreur. Il soutient que c'est le plus pernicieux système que l'on puisse introduire; qu'il ne se trouve dans aucun des Anciens, & que même on ne l'eût pas tolé-

ré dans l'Antiquité.

Il a prouvé que le Jeûne étoit très-ancien dans l'Eglise, ainsi que l'on pouvoit s'en convaincre par la lecture de St. Irenée; (a) que le Carême est une pratique qui a été en usage dans toute l'ancienne Eglise; que l'usage du Signe de la Croix est quelque chose de respectable; que c'est une coutume ancienne pratiquée dans les premiers tems, dont il est fait mention dans Tertullien & dans plusieurs autres après lui; que la Virginité (b) est un état plus parfait que celui du Mariage, comme les Péres l'ont enseigné; que l'Eglise Romaine conservoit l'ancienne coutume de l'Eglise d'Occident dans sa discipline sur le célibat des Prêtres; que Jésus-Christ lui-même avoit enseigné (c) que ceux qui vivoient dans le célibat, étoient plus propres aux fonctions Ecclésiastiques; que l'Eglise d'Afrique avoit pensé de-même sur ce point que l'Eglife Romaine; que d'ailleurs l'Eglise Romaine ne refusoit pas de communier avec les Eglifes où le mariage des Prêtres étoit permis. De tous les Etablissemens Religieux, la Congregation des Péres de l'Oratoire & l'Institut des

(b) Votum pro pace, p. 750. (c) Matthieu XIX. 12. 1 Corinth. VII.

<sup>(</sup>a) Commenst. ad loca de Antichristo. Via ad pacem, p. 617.

Jéfuites étoient ceux qu'il approuvoit le plus, parce que les premiers se retiroient quand ils vouloient, & les autres pouvoient sortir des Jéfuites avec la permission de leurs Supérieurs.

Enfin il parle du Concile de Trente avec beaucoup de respect. (a), Celui, dit-il, qui, en lira les Actes avec un esprit disposé à la paix, trouvera que tout y est expliqué sagement, & conformément à ce qu'enseignent l'Ecriture & les anciens Péres, comme on peut le voir par les passages qui sont cités à la marge du Concile.

Ceux à qui ces sentimens pacisiques déplas-

foient, lui objectérent qu'il n'avoit pas toujours pensé de-même. Jaques Laurent (b) fit un Livre à ce sujet, dont Grotius parle dans une lettre à son frère. 3 Jaques Laurent, ditil, m'objecte ce que j'ai écrit autrefois, comme étant en contradiction avec mes derniers ouvrages: cependant fi on les examinoit suivant les vraies régles de la Critique, on n'y trouveroit pas cette contradiction. Au furplus si en avançant en âge, les conversations des gens habiles & un examen plus exact m'ont fait changer de sentiment, je ne dois pas pour cela pasfer pour inconstant, non plus que St. Augustin, qui s'est retracté en plusieurs chofes ". Il traite encore cette même question dans son Vœu pour la paix (c). , Si, dit-il, and dans ma jeunesse, ayant moins de connois-22 fan-

<sup>(</sup>a) Votum pro pace, p. 682. (b) Epist. 647. p. 951. (c) P. 702.

, fance que j'en ai, j'ai passé les bornes, soit , par les préjugés de ma naissance, soit pour , m'être attaché à des Auteurs célébres sans , examen, ne me sera-t-il pas permis pré-, sentement que je suis vieux, de prendre , des sentimens plus raisonnables après un , long examen, & après avoir renoncé à tout

, esprit de parti.

Il n'est pas surprenant qu'après s'être ainsi déclaré, les Ministres zélés avent cherché à le rendre odieux. On fit un Livre contre lui fous le titre de Grotius Papista (a). Il est certain qu'il donnoit la préférence à la Religion Catholique fur toutes les autres; on rapporte même (b. qu'il avoit promis à Mr. Bignon avant que de sortir de Paris, qu'il se feroit ouvertement Catholique. On prétend que Mr. Arnaud affuroit qu'il scavoit par un homme d'honneur qui l'avoit appris de Mr. Bignon, que Grotius lui avoit déclaré en partant pour la Suéde, qu'aussi-tôt qu'il en seroit de retour il feroit profession de la Religion Catholique. Les Jésuites ont donné au Public un Livre Flamand sous le titre de Testament de Grotius (c), dans lequel ils ont avancé qu'il étoit prêt de se faire Catholique. L'Auteur des Vindiciæ Grotianæ a prétendu réfuter ce récit par quelques passages des premiers Ouvrages de Grotius; mais c'est assurément

(c) Vind. Grot. p. 506.

<sup>(</sup>a) Epist. 615. p. 944.

<sup>(</sup>b) Sent. des Theolog. de Hollande, p. 393. Menagiana, tom. 2. p. 298.

rément mal raisonner, parce que ce n'est que dans les derniers tems de sa vie qu'il donna la présérence à la Religion Romaine. Un Protestant (a) qui ne pouvoit disconvenir de la présérence que Grotius donnoit à la Religion Catholique, n'a pas craint d'avancer, que c'étoit peut-être dans le dessein de devenir Cardinal: c'est Osiander qui a débité cette misérable conjecture; mais outre que Grotius avoit une semme à laquelle il étoit fort attaché, c'étoit un homme incapable d'embrasser un sentiment par le motif d'aucun intérêt.

Ce qui est très - constant, est que Grotius étoit fort lié avec le P. Pétau, qui entretenoit cette amitié dans l'espérance de l'amener à la profession ouverte de la Foi Catholique, ainsi que ce sçavant Jésuite l'avoue lui-même dans une de ses Lettres. C'est ce qui a fait dire à Mr. Valois dans son éloge du P. Pétau (b) 22 Que n'a-t-il pas fait pour amener à la Re-, ligion Catholique l'illustre Grotius! Il ne , nous haissoit pas, il étoit même presque 22 des nôtres, puisqu'il déclaroit publique-, ment qu'il embrassoit en tout la doctrine 2, du Concile de Trente. Une feule chofe , lui manquoit: c'étoit d'entrer dans nos E-22 glifes, communier publiquement avec nous, , ce qu'il différoit de faire jusqu'à ce qu'il pût ramener avec lui plusieurs à l'unité de-, la Foi Catholique". Le P. Briet parle à peu près de-même dans ses Annales du Monde à l'année 1645, où il dit: ,. Cette année , mou-

<sup>(</sup>a) Vind. Grot. p. 518. (b) Vind. Grot. p. 505.

mourut l'honneur & la gloire des Gens de Lettres, Hugues Grotius. Son intention étoit de mourir parmi les Catholiques, mais le tems lui a manqué: car, comme il me l'a avoué, il avoit la même créance que nous.

On lit dans le Menagiana (a), que quand on apprit à Paris la mort de Grotius, le Pére Pétau persuadé qu'il étoit Catholique dans l'ame, dit messe pour lui; on prétendoit même en ce tems-là, si l'on en croit celui qui a compilé ces anecdotes, que Grotius avoit voulu se déclarer avant que d'aller en Suéde, mais qu'il avoit fuivi le confeil du Pére Pétau, qui étoit de faire ce voyage de Suéde. & Je retourner ensuite à Paris pour s'y établir, & exécuter la réfolution qu'il avoit prife. Il n'y a aucune apparence qu'un aussi zélé Catholique que le P. Pétau ait pu confeiller à Grotius de différer d'un moment d'édifier tous les Catholiques par son retour à l'Eglise; mais il est constant que le Pére Pétau dit la messe pour son ami (18): la tradition de ce fait s'est conservée chez les Jésuites. & il

(a) Menag, t. 4. P. 180.

(18) Il y a toute apparence que si Grotius penchoit vers l'Eglise Romaine, comme on n'en sarroit douter, il n'en avoit pourtant pas intérieurement adopté la créance, ni n'avoit intention de la professer. Un esprit de cette trempe cât-il diss'ré d'en faire prosession ouverte, s'il cht cru, comme tout bon Catholique-Romain le coit, que hors de cette Eglise il n'y a point de salut? La vérité est que son tolérantisme & son génie cenciliateur, après l'avoir trompé lui-même, trompa le P. Pétan. Adopter certains dogmes de cette Eglise, & tolérer les autres qu'on ne croit pas. ce n'est points le moyea de se réunir avec elle de la manière qu'elle l'entend. Ains la messe du savant Jésnite fut en pure perte.

y a encore des gens dignes de foi qui se souviennent de l'avoir entendu assurer comme certain au Pére Hardouin & à Mr. Huët E-

vêque d'Avranches (a).

Comme la Religion de Grotius étoit un problème pour bien des gens, Ménage sit à cette occasion une Epigramme, dont le sens est qu'il y a autant de dissérens partis qui revendiquent sa Religion, qu'il y a de villes qui soutiennent qu'Homére est né chez eux:

Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamius, Argos, Athena,

Siderei certant vatis de patriâ Homeri: Grotiadæ certant de Religione Socinus, Arrius, Arminius, Calvinus, Roma, Lutherus.

XXI. Une des choses qui avoit pu contribuer à faire revenir Grotius de ses préjugés contre l'Eglise Catholique, c'étoit sans-doute le projet qu'il avoit formé de concilier tous les dissérens partis entre lesquels le Christianisme est divisé. Il voyoit bien qu'il falloit avoir pour lui les Catholiques, & il se flattoit qu'après qu'ils lui seroient favorables, il améneroit aisément les autres à ses idées. Mr. Huët a cru (b) qu'un pareil projet n'étoit pas absolument chimérique. , Les dissérends de la , Religion, dit-il, qui troublent depuis long, tems la paix des Chrétiens, ne sont point ji inaccommodables (19): si les Parties y pro-

<sup>(</sup>a) Voyez la Vie du P. Petau, dans Niceton, t. 37. p. 159. (b) Huetiana, S. 16. p. 46.

<sup>(19)</sup> Ne sont point inaccommodables. Ils le sont, quoi qu'en Afe ce bon Evêçue, & le seront toujours, tant que la nouvelle Rome

cédoient fincérement, fans opiniâtreté & , fans intérêts, ils auroient bientôt trouvé , des voies de conciliation; mais il s'en trouve de part & d'autre de si acharnés, qu'ils ne censurent pas avec moins de rigueur ceux de leur Parti même qui recher-, chent l'accommodement, que leurs adver-, faires. Avec quelle dureté présomptueuse , le Ministre Rivet ne traita-t-il pas Grotius, pour avoir proposé des moyens de paix? Grotius par une réponse modeste rabattit , son faste sans le nommer, mais le désignant , plaisamment par ce titre (a) pris de Catul-, le: Adversus quemdam, opaca quem facit bonum barba.

Mr. Bayle ne pensoit pas de même que Mr. Huët sur l'entreprise de réunir les Religions: il a décidé (b) que c'étoit une aussi grande chimére, que celle de chercher la Pierre philosophale, ou la Quadrature du cercle.

Effectivement, pour qu'un pareil projet pût reuslir, il faudroit supposer que tous les hommes aimassent sincérement la vérité, qu'ils fussent prêts à renoncer à leurs préjugés, enfin qu'ils eussent tous l'esprit droit & le cœur juste. Dans cette tentative, il ne faut pas oublier une chose elsentielle (20) que quand

Rome aura la maxime de l'ancienne; parcere subjectis &c. c'està-dire de n'accorder la paix qu'à ceux qui se soumettent.

(a) Mr. Huët se trompe ; ce n'est pas Rivet que Grotius défigne par ce vers de Catulle, mais Leët.

(b) Nouv. de la Rep. des Lettres, Décembre, 1685. Art. 3. (20) Cette chose essentielle montre combien le projet de Grotins étoit chimérique, & combien il s'avengloit à cet égard,

l'Eglise Catholique par une condescendance digne de sa charité, & de l'envie qu'elle a que tous les hommes parviennent à la connoissance de la vérité, se relâcheroit sur quelque point de sa Discipline, elle ne peut avoir d'indulgence sur aucun des Dogmes condamnés par le Concile de Trente, sans trahir ses principes. Il ne peut donc y avoir qu'une seule voie de réunion, qui est celle-ci, que ceux qui se sont séparés de l'Eglise Catholique conviennent qu'il n'y a aucune raison qui puisse justisser le Schisme, (21) & que demandant humblement à rentrer dans le sein de leur Mére, ils cherchent à obtenir cette grace par le facrissice de leurs erreurs.

Il étoit assez ordinaire dans le siècle passé d'examiner, si l'on pouvoit trouver des voies de conciliation entre les Protestans & les Catholiques. Les prétendus Résormés travaillérent sur ce sujet; & je ne puis m'empêcher de rapporter ici l'extravagance de Cregut, Ministre de Montelimar, qui traitant dans un petit ouvrage que j'ai en manuscrit la question, si l'union avec l'Eglise Romaine est à espérer, ou si elle est impossible, la suppose possible, pouvu, dit-il, que l'Eglise Romaine

<sup>(21)</sup> Qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier le schisme: Cessa-dire en un mot, qu'ancun Article de Foi de l'Eglise Romaine n'esse errone; ou bien qu'un Chrétien pent légitimement faire prosession de croire ce qu'il ne croit pas. Si l'une & l'autre de ces chossessions qu'este de void la séparation des Protessans pleinement justifiée, parce qu'este devenoit nécessaire à l'égard d'une communion intolérante. Alors le malheur du schisme est bien pour les deux Partis, mais le crime n'est que pour un seul.

commence par renoncer au Dogme de la Transubstantiation, ce dont il ne désespére pas. Grotius plus fenfé s'occupa dès sa jeunesse du grand projet de la conciliation de tous les Partis qui divisent le Christianisme. Ses bonnes intentions étoient déjà connues dans l'Europe dès le tems de fon évafion de la prison de Louvestein. Du Vair, Garde des Sceaux, lui en fait ses complimens. , Dieu, , lui dit-il, a voulu que vous lui duffiez vo-, tre délivrance toute entiére, afin que dif-, trait des follicitudes humaines, vous em-, ployassiez tant de rares parties qu'il a mi-, ses en vous, pour avancer l'œuvre qui lui , est sans-doute la plus agréable, qui est la , paix commune de la Chrétienté, par la réunion des membres qui se sont séparés de leur , Mére spirituelle, en laquelle eux ou leurs " Péres ont été conçus. Pour ce que c'est , chose que je vois que tant de gens d'hon-, neur espérent de vous (a), je ne puis que , je ne m'en réjouisse avec eux, & que je ne , hâte par mon applaudissement une si heu-" reuse course ". La réponse de Grotius confirma le Garde des Sceaux dans les idées qu'il avoit., Dieu sçait (b), disoit-il, combien je , suis affligé, lorsque je compare les premiers siécles du Christianisme avec ce malheureux , tems, où les peuples partagés sur les Ar-, ticles de Foi, se sont divisés en factions, , & ont par-là donné occasion à des guerres qui auroient même fait rougir les Nations

<sup>(</sup>a) Votum pro Pace, p. 744. (b) Epist. 150. p. 58.

, Profanes. Il n'est pas douteux qu'il n'v ait , plusieurs gens de bien, qui fâchés de voir un si grand mal, & conservant la charité avec tous les Chrétiens, ne fouhaitent avec ardeur de voir l'unité rétablie, & ne soient disposés pour procurer un si grand bien de suivre le conseil de l'Apôtre, c'està dire de se prêter aux foiblesses autres, " & d'étendre la patience & l'équité jusqu'à , leurs derniéres bornes. Mais il paroît qu'un , obstacle s'oppose à ce grand bien : ce sont les fentimens extrêmes dans lesquels l'efprit de parti jette un grand nombre de personnes. Plasse à Dieu d'envoyer l'efprit de charité & de douceur aux Chefs de , l'Eglise, aux Rois, aux Puissances, afin que surmontant toutes les dissicultés, ils , rendent au-plutôt à l'Eglise sa primiti-, ve beauté, & surtout une paix solide , fans préjudice de la vérité. Plusieurs mil-, liers d'hommes, du nombre desquels je suis, , font des vœux continuels pour l'exécution , de ce pieux projet, & ne demanderoient " pas mieux que d'y concourir.

Rempli de cette idée, il proposa au Roi Louis XIII. dans l'Epître Dédicatoire du Livre du Droit de la Guerre & de la Paix, de pacisier les dissérends des Eglises, & d'apprendre à son siécle à les terminer conformément au sentiment de ce tems, où tout le monde convient que le Christianisme étoit dans sa pureté. Il croyoit que l'Alliance saite entre la France & l'Angleterre mettroit en état d'exécuter un projet digne de si grands

Rois:

Rois: il l'avoit si fort à cœur, qu'il se crovoit destiné à y travailler dès les entrailles de la mére (a). " C'est une légation que Dieu ", m'a donnée, disoit-il à son frère .t. Il écrivoit à Duræus (b): " J'ai plusieurs témoins qui m'ont connu dans mon ancienne Patrie, & qui peuvent déposer combien j'ai non seulement souhaité, mais aussi combien j'ai travaillé à diminuer les disputes entre les Chrétiens, afin de pouvoir rétablir peu à peu l'unité. Je pourrois vous , prendre vous-même pour témoin, en vous , rappellant ce qui s'est fait depuis, & en Allemagne, & en Suéde. Je ne cesserai jamais, dit-il à son frère (c), de faire tout ce que je pourrai pour contribuer à établir la paix entre les Chrétiens; & quand je , n'y réussirois pas, il est beau de mourir dans , une si pieuse entreprise.

Il avoit la consolation d'être secondé dans ses projets pacifiques par Duræus, Ministre de l'Eglise de Suéde, avec qui il entretenoit des liaisons pour l'avancement de la conciliation générale. , (d) Ce à quoi , vous travaillez avec tant de zéle, est pré, cisément ce qui m'a occupé depuis que j'ai , commencé à avoir du goût pour les bonnes , choses. L'expérience m'apprend à compien de difficultés il faut s'attendre, tant , du côté des Politiques, que de celui des Théo-

<sup>(</sup>a) Epist. 534. A matris visceribus.
(b) Epist. 1471. p. 666. (c) Epist. 383. p. 864.
(d) Epist. 801. p. 357.

Tome II.

guerre".

Théologiens, attachés à leurs fentimens, & éloignés de ceux des autres; mais tous ces obstacles, ne doivent point empêcher qu'on entreprenne une si belle chose. , on n'y réussit pas, on aura du-moins la consolation d'avoir eu des idées très-élevées. Pour moi je ne cesserai, ainsi que j'ai déjà fait, de recommander au Grand-Chancelier votre piété, votre érudition, vos pieuses intentions, votre zéle dont je fouhaite ardemment le succès; je serai ravi , d'apprendre en tout tems jusqu'où en aura été la réussite. L'entreprise de Duraus est difficile sur-tout dans ces tems-ci, écrivoitil à Berneggerus (a); mais il est souvent arrivé que des choses aussi difficiles ont eu une heureuse issue: d'ailleurs il est agréable pour la conscience de tenter des choses , très-utiles, même lorfqu'on ne réussit pas" Duræus trouva de grands obstacles; Grotius l'en confola (b) par une lettre du 21 Novembre 1637. " Ce qui me donne de l'espé-, rance; lui dit - il, c'est votre constance, & la protection du Grand-Chancelier. J'ai , conféré sur cette matière avec les deux , Ambassadeurs d'Angleterre, le Comte de Leycestre & Scudamore: ils pensent com-, me moi, que ce tems-ci n'est pas favorable pour pouvoir faire une assemblée générale , des Protestans pendant que l'Europe est en

(c) Epist. 835. p. 367. (b) Epist. 866. p. 389.

Le projet de Duræus ne regardoit que l'union des Protestans; Daillé & les plus habiles d'entre les prétendus Réformés ne le defapprouvoient pas à certaines conditions : cependant il n'y avoit pas même d'apparence qu'il pût réussir (a), à cause de l'intolérance de quelques Ministres inquiets tels qu'étoit Voet.

Les vues de Grotius alloient bien plus loin; il ne se proposoit pas moins (b) que de réunir tous les Chrétiens (22). Il assuroit qu'il ne cesseroit d'y travailler, & qu'il se faisoit un plaisir de mourir dans une si belle occupation (c); qu'il s'embarrassoit peu des haines qu'elle pouvoit lui procurer; que si l'on étoit fensible à cette crainte, jamais on ne corrigeroit aucun vice.

Ce qui l'encourageoit encore dans ses idées, c'étoit le nombre des hommes célébres qui les avoient eues avant lui. , Je ne fuis pas " le seul qui ait fait ces projets, écrivoit-il à fon frère (d): Erasme, Cassander, Vece-, lius & Cafaubon les ont eues: la Milletiére travaille présentement sur le même sujet : " le

<sup>(</sup>a) Epist. 411. p. 872. (b) Epist. 477. p. 890. (22) Projet aussi beau, aussi utile, aussi praticable en lui-même, que l'autre est impessible & ridicule, tant que l'Eglise Romaine prétendra à l'infailitibilité. Voyez ce que dit l'Auteur infra p. 174. & ci-dessus p. 166. Grotius entêté de ce dernier, n'en vouloit pas voir les obstacles invincibles. Par excès de tolérance, ent eprendre une réunion avec les Intolérans, quelle illusion! Mais la passion de concilier ressemble à toutes les autres. Elle est opiniâtre, elle avengle; elle rend même de mauvaise foi.

<sup>(</sup>c) Epift. 487. p. 894. (d) Epist, 491. p. 395. & 1478. p. 668,

le Cardinal de Richelieu déclare qu'il pro-, tégera la réunion; c'est un homme si heureux, que jamais il n'a rien entrepris qu'il , n'ait réussi; & quand bien même il n'v aunoit pas d'espérance de réussir pour le pré-, sent, ne devons-nous pas penser (a) à jetter des semences qui puissent être utiles à la postérité ? Quand nous ne ferions que diminuer les haines & rendre les Chrétiens plus fociables, cela ne vaudroit-il pas bien la peine d'être acheté par quelque travail

& au prix de quelques injures?"

On peut aussi mettre Arminius au nombre de ceux qui avoient voulu réunir les Chrétiens (b). (23) Le moyen qu'il avoit imaginé. étoit de distinguer les points fondamentaux de ceux qui ne l'étoient pas, & de laisser la liberté de croire ou de ne pas croire ces derniers. Il avoit fait part de ce projet à Cafau-

bon ,

(a) Epist. 494. p. 896. (b) Epist. Præst. Viror. p 251.

mimi, pag. 432.

(23) Je n'ai pas pu trouver dans mon Edition, qui est la troisième, les sentimens que Mr. de Burigny prête à Arminius. Je vois bien pag. 250, des Epist. Præst, &c. que dans une lettre de Hartsoeker à Foelenbourg, le premier en faisant l'élège des principes de Cafanbon tour la rénnion de tontes les Settes du Christianisme , les loue de ce qu'afin d'y réussir il s'étudioit sur les traces L'Arminius à distinguer entre les Articles fondamentaux de la Religion & ceux qui ne le sont pas; mais je n'y vois pas qu'Arminius ent dorné dans la chimére de vouloir réunir tous les Chrétiens. On a des preuves parlantes du contraire dans son Testament, on il déclare entr'autres qu'il a sincérement travaillé à établir une tranquillité & une paix convenable selon la parole de Dieu entre tous les Chrétiens à l'exclusion du Papisme avec lequel, dit-il, on ne peut garder aucune unité dans la foi, aucun lien de piété & de paix Chrétienne, Caspar, Brand Hist, Vita Ar-

bon, qui l'avoit extrêmement approuvé. Mais comment pourra-t-on convenir des Articles fondamentaux? Cette question est une source de disputes infinies. D'ailleurs il faudroit pouvoir répondre aux Théologiens Catholiques, qui fondés sur la Doctrine enseignée de tout tems, prétendent avec raison que tout ce qui est décidé comme étant de foi, (24) doit être censé fondamental. On ne pouvoit s'empêcher d'approuver les intentions de Grotius; mais ceux même dont il étoit le plus estimé, n'avoient point de confiance dans la réuffite de ses projets. C'est ce qui l'engagea à écrire à ce sujet au Baron Oxenstiern. , Quand bien , même, lui dit-il (a), les divisions dans la , Religion n'auroient point donné occasion à , de cruelles guerres, je croirois qu'il seroit du devoir des Chrétiens de rétablir l'unité, puisque, comme nous l'enseigne le Docteur des Nations, nous devons être les membres d'un feul Corps. Ceux qui le , fouhaiteroient disent eux - mêmes, qu'ils , doutent si on peut espérer un si grand bien. " Je sçais bien que plus les Schismes sont é-, tendus, plus ils ont duré, plus aussi il est " difficile d'y remédier, y ayant tant de gens qui ne sont occupés qu'à jetter de l'huile

<sup>(24)</sup> Par qui? Apparemment par l'Eglise Romaine ayant le Pape à la tête. La prétendue infaillibilité de cette Eglise est un invincible obstacle à la réunion. Et l'on ne peut s'étonner affex qu'un si exce lent esprit ne s'en soit pas apperçu. Un tel dogme n'est point susceptible de tolérance, comme d'autres. Si on ne l'adopte pas, on ne peut vivre en communion chrétienne avec teux qui l'adoptent.

, fur le feu: cependant il y a des exemples de maux anciens dans l'Eglise qui ont été " guéris. Après le Concile de Chalcedoine , il y eut un très-grand Schisine dans l'Orient, qui dura cent ans jusqu'à l'Empire de Justi-, nien, qui y mit fin après que le Pape Vi-, gile se fut laissé sléchir. Charles V. Ferdi-, nand, Maximilien, ont cru que le Schisme entre les Catholiques-Romains & les Pro-, testans qui suivent la Confession d'Aus-, bourg, n'étoit pas fans reméde. Mélancton 2) l'a cru aussi, de-même que plusieurs habi-, les gens dont on a encore les Ecrits. appris de grands-hommes, qu'Henri IV. , Roi de France, avoit dit qu'il se faisoit fort d'obtenir pour le Roi d'Angleterre & pour les Protestans ses Alliés des condi-, tions qu'ils ne pourroient pas honnêtement , refuser, pour peu qu'ils eussent envie de , revenir à l'unité; & qu'il avoit eu dessein , d'envoyer des Evêques de son Royaume en ,; Angleterre, pour y conférer sur ce sujet , avec les Evêques du Pays; mais que ce projet qui avoit été concerté avec plusieurs gens de mérite, avoit été dérangé par la , mort de ce Roi. Je crois, continue-t-il, que les Dogmes qui font dans la Confes-, fion d'Ausbourg, & ceux qui se trouvent dans le Concile de Trente, paroissent être , différens seulement à cause de quelques , expressions ambigues, que les uns entendent d'une façon & les autres autrement; mais qu'ils peuvent être expliqués par des , gens intelligens & amis de la paix, de forte , qu'il

qu'il n'y aura plus de différend que sur les questions qui peuvent être abandonnées aux disputes des Sçavans sans faire tort à la paix. Il est constant par les exemples des Maronites & des Grecs, que ceux qui communient sous les deux espéces. & qui se servent d'une autre Liturgie que celle de l'Eglise Romaine, pourvu qu'elle soit susceptible d'un sens Catholique, quand bien même elle seroit en langue vulgaire, peuvent être reçus à la Communion du Siège Apostolique, de-même que les Eglises dont les Prêtres conservent leurs femmes. Ce qui a été fait en Suéde & ailleurs pour la réformation de la Discipline contre la Simonie & la Superstition, doit non feulement être observé; mais il y a sujet d'espérer qu'après le rétablissement de l'unité, les autres Peuples suivront cet exemple, y en avant plusieurs qui désirent avec ardeur que les abus qui se sont introduits foient abolis, conformément aux anciens Canons. Il y a beaucoup de difficulté pour rendre utile la Primauté de l'Evêque de Rome, ou du moins pour l'empêcher d'être nuisible. Cependant quand on fera attention que les Rois & les Evêques de la Communion Romaine n'y font pas moins intéressés que les autres, & que l'on résléchira fur les précautions que l'on prend à ce sujet en France & en Espagne (25), on , ne

(25) Sur les précautions qu'on prend & ...] La politique a des voiles pour couvrir le confiid de jurisdiction entre les Rois & H A

, ne désespérera pas de pouvoir trouver des arrangemens qui mettent en fureté l'autorité des Rois, leurs Droits sur les Elections des Evêques, & les Prérogatives des Primats, des Archevêques & des Evêques, conformes aux Canons & à l'ancienne Difcipline de l'Eglise. Si l'on pouvoit bientôt , avoir la paix, les Rois de la Communion Romaine, & qui ne font pas mal disposés contre les Protestans, pourroient préparer les matiéres à Rome, de sorte que l'on pût en espérer un bon succès. Te conviens que tout cela n'est pas sans difficultés; mais il n'y a point d'entreprise grande, utile & , glorieuse, qui n'en ait. D'ailleurs dans la , tentative d'une chose si salutaire on peut " espérer d'être aidé de Dieu".

C'est ainsi que Grotius écrivoit à un Mi nistre Plénipotentiaire de Suéde sur la sin de l'année 1644. Il y traite avec plus de ménagement pour les Protestans l'Article délicat de la Primauté du Pape, en faveur de laquelle il avoit parlé avec plus de force dans les ouvrages qu'il venoit de faire paroître (26).

Nous

les Papes; mais la Religion n'en a pas. Si le Pape n'est pas infaillible, quel ien de Religion me retient uni à un Siège qui m'a-

nathématife, des que je donte de son infaillibilité?

(26) Le sijent de Grotius en France, ses controverses avec Rivet, & sa marotte pour la r'anion du Parisme avec les autres Sestes Chrétienn's, Pavoient estellivement d'sposé sur la fin de sa vie à tenir un langage tont d'estait savorable aux prétentions des Papes, & entiérement contraire à ce qu'il en avoit dit auparavaux, Fen Mr. Grotius, écrivoit le sameux Guy Patin, m'a souvent dit que pour résormer la France il y avoit trois choses I. De retrancher l'autorité du Pape, laquelle s'accrosssoit trop en France, Lettre XX, Tom. 1. Edit, de Paris 1692; & dans les lettres

Nous apprenons par ses premiéres lettres, qu'il faisoit part à son pére de ses idées pacifiques, & qu'il sentoit dans sa jeunesse toute la difficulté de la réunion. Il écrivoit à fon frére le 27 Octobre 1623 (a). , Ce que mon , pére pense, qu'il faudroit rétablir les chofes dans l'état où elles étoient avant le , Concile de Trente, est déjà une grande avance; mais la Transubstantiation & l'A-, doration ordonnée par le Concile de La-, tran, & l'Invocation des Saints reçue dans , toutes les Liturgies, feront de grandes dif-" ficultés aux consciences tendres".

Quelques années après il imagina que le moyen le plus court pour réunir les Chrétiens (b), étoit de réduire les Articles de la Foi à un petit nombre. , Il seroit bon, dit-33 il, que les Chrétiens fissent réflexion com-, bien il y a peu de points clairement con-, tenus dans l'Ecriture qui soient Régles de " Foi, & qui ayent ces conditions qu'exi-, gent St. Irenée & Tertullien; & comme il n'est pas permis de douter de ceux-ci, la , liberté qu'il faut laisser pour les autres peut , contribuer à la paix des Eglises".

Dans la fuite il s'avança beaucoup davantage. , Je voudrois, écrit-il à son frère le , 14 Novembre 1643, (c) qu'Uytembogaard ofir.

lettres de Grotius lui même on trouve les traits les plus forts sur cette matière. Voyez par exemple sa XV. Ep. à son Frère. (a) Epist. 60 p. 772. (c) Epist. 678. p. 960. (b) Epist, 444. p. 165.

" fit quelque Ecrit dès que sa santé le luipermettra, si cela n'est déjà fait, pour fain re voir la nécessité qu'il y a de rétablir l'unité dans l'Eglise, & comment il croit que cela se peut faire. Plusieurs croient que le yrai moyen pour y réussir, seroit de séparer ce qu'il est nécessaire de croire de ce qui ne l'est pas, & de laisser la liberté de " croire ou d'agir dans ce qui n'est pas né-, cessaire; mais il y a autant de difficulté pour sçavoir ce qui est nécessaire que pour , scavoir ce qui est vrai. On dit, c'est l'E-, criture qui doit être la régle: il v a de la , difficulté sur les passages dont on se sert. , C'est pourquoi je ne vois pas encore, si ce qu'il y auroit de mieux à faire, ne fe-, roit pas de penser sur la Foi & sur les Bon-, nes Oeuvres ce que l'on pense dans l'E-, glise Catholique; car je crois qu'on y a , confervé tout ce qu'il est nécessaire de croi-, re pour être fauvé. Quant aux autres Ar-, ticles qui ont été décidés par les Conciles, , ou recus chez les Anciens, il faut les interpréter comme les ont interprété les plus pacifiques: il ne sera pas difficile d'en trouver sur quelque matiére que ce soit. quelqu'un ne peut pas prendre sur soi de se n taire sur des choses sur lesquelles il n'a au-, cune certitude, mais veut troubler l'unité , de l'Eglife au-lieu de travailler à la réta-, blir, tout ira de mal en pis.

Quelquefois il s'imaginoit qu'il réussiroit. Il écrivoit le 23 Novembre 1641 à Gerard

Vo£-

Vossius (a) que Codure, Justel & Milletière. trois des plus scavans d'entre les Réformés. l'avoient remercié de ce qu'il avoit fait sur la, consultation de Cassander. , Je m'apperçois, " mandoit-il à son frère (b), que les plus habiles d'entre les Réformés pensent demême que moi, lorsque j'ai des conféren-, ces avec eux & que je leur explique mes , fentimens. Leur nombre ne manquera pas d'augmenter, pouvu que mes ouvrages se " répandent. Je puis affurer (o) en toute vé-" rité que je n'ai rien donné à l'esprit de par-, ti, & que j'ai fuivi autant que j'ai pu la , vérité". Il mandoit à son pére (d) qu'il n'étoit point sans espérance de voir réussir les projets qu'il formoit tous les jours pour rendre la paix aux Chrétiens. " Ce jour dont " on commence à appercevoir l'aurore, lui-, ra dans quelque tems: car plusieurs grandshommes des deux Partis, pieux & habiles, commencent à reconnoître combien il est peu raisonnable de ne pas travailler à la réformation des mœurs, & cependant de faire de nouveaux Dogmes, d'attaquer les anciens, lorsqu'on peut les expliquer commodément. Je recommande à vos priéres , ce beau projet, c'est vous qui m'en avez le premier inspiré la pensée.

Il mandoit à son frère le 15 Juin 1641 (e).

J'ai reçu la visite de Conseillers d'Etat Ca-

, tholi-

<sup>(</sup>a) Epist. 1538 p. 696 & 573 p. 929. (b) Epist. 488. p. 894. (c) Epist. 1364. p. 619. (d) Epist. 496. p. 897. (e) Epist. 551. p. 922. H 6

" tholiques & de Codure Ministre; ils espé-" rent que la réunion se fera bientôt; ils ont " beaucoup d'égard pour mes conseils. Que " le Dieu de paix conduise tout ceci à l'avancement de la vérité & de la piété!

On l'avoit flatté (a, qu'en Dannemarc, en Suéde, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, il y en avoit qui approuvoient les ouvrages qu'il avoit faits pour la concilia-

tion.

Il croyoit que plusieurs Catholiques entroient dans ses vues. Il assure (b) que plusieurs Docteurs de Sorbonne lui firent des remercimens d'approbation sur les remarques qu'il avoit ajoûtées à la consultation de Cassan-, dre. Les plus habiles d'entre les Catholiques , (c) trouvent ce que j'ai fait, écrit avec assez , de liberté & de modération, écrit-il à son

, frére, & ils l'approuvent.

"Nous ne devons pas, lui dit-il dans une"autre lettre (d), songer seulement à notre"siècle; il saut aussi penser à la postérité.
"Je vois cependant ici des gens qui espérent"voir l'unité rétablie". Il croyoit que la sacon dont il avoit traité la Controverse, avoit
été approuvée des plus habiles gens de la
Communion Romaine, & même à Rome,
par ce qu'il y avoit de plus grands-hommes.

Il s'imagina pendant un tems que le Cardinal de Richelieu lui feroit favorable: voici

(d) Epift. 610. p. 938.

<sup>(</sup>a) Epist. 643. p. 950. 646. p. 951. & 650. p. 952. (b) Epist. 1538. p. 696. (c) Epist, 528. p. 400.

ce qu'il en écrit à fon frére le 19 Janvier 1641.

(a) , Lorsque mon Livre sera imprimé, plu, sieurs Protestans verront que la réconcilia, tion des Eglises est plus aisée qu'ils ne pen, sent; car les principaux sondemens de la
, Réformation pourront subsister avec l'agrément du Pape, pourvir que tout cela se
, traite avec douceur & sans injures. Je n'ai
, rien avancé témérairement: le Cardinal de
, Richelieu croit que la chose pourra réussir,
, il en parle sur ce ton-là à plusieurs per-

n fonnes.

Ou l'on avoit fait un faux rapport à Grotius, ou le Cardinal cessa de tenir le même langage; car il écrivit à son frére le 24 Mars 1642. (b) , Le Cardinal de Richelieu ne parple pas tout à fait de-même que ci-devant prir la paix des Eglises; j'appréhende fort que ce changement ne cache de mauvais

" desseins contre les Réformés.

Grotius ayant enfin confidéré que le projet de paix étoit impratiquable, s'il n'étoit pas approuvé par les Catholiques, fe lia avec le Pére Pétau, à qui il communiqua tous les ouvrages qu'il faisoit, & qui avoient du rapport à la Religion & à la réconciliation des Eglifes. Il lui écrivit le 3 Décembre 1640, (c) pour le prier de lui envoyer les remarques qu'il avoit faites sur ses ouvrages, Afin, dit-il, que par votre secours je puisse fair, re les additions, les retranchemens & les

<sup>(</sup>a) Epist. 530. p. 911. (b) Epist. 592. p. 934. (c) Epist. 1450. p. 657.

corrections nécessaires, enfin ne rien lais-, ser que ce qui sera vrai & pourra contribuer à la paix. Plût à Dieu que j'eusse au-; tant de génie & d'érudition que quelques

autres! Je ferois ce qu'il est grand de sou-, haiter.

Il fit part au Pére Pétau de la réponse manuscrite qu'il avoit faite contre Rivet (a); il le pria de lui marquer tout ce qui n'étoit pas conforme à la vérité, ou ce qui ne seroit pas capable de contribuer à la paix. ,, J'ai résolu, dit-il, de publier ma réponse dès que , je sçaurai votre sentiment, dont je fais u-

ne très-grande estime.

Le Pére Pétau fait l'histoire de la connoisfance qu'il lia avec Grotius dans sa douziéme lettre (b)., J'avois, dit-il, grande envie de le voir & de lui parler; nous avons été ,, fort long-tems ensemble, & avec beau-, coup de familiarité. C'est autant que j'en , puis juger, un homme de bien qui a de la , candeur; je ne le crois pas fort éloigné , de se faire Catholique à l'exemple d'Holftenius, comme vous en avez l'espérance: , je ne négligerai rien de tout ce qui fera , possible pour le réconcilier avec Jésus-, Christ, & le mettre dans la voie du salut. Le Pére Pétau en parle encore dans une

autre lettre, qui est écrite au Cardinal Francois Barberin (c). Cette Eminence s'étoit adressée au sçavant Jésuite, pour sçavoir en quel

<sup>(</sup>a) Epift. 1569. p. 708. Voyez austi Lettre 1576. p. 710. (b) P. 284. (e) Epist. 9. du 3. Livre, p. 278.

etat Grotius avoit laissé à sa mort l'Ouvrage qu'il avoit fait sur les Antiquités de Suéde. Le Pére Pétau lui sit cette réponse: ,, J'ai ,, eu quelque liaison avec Hugue Grotius , je voudrois pouvoir dire le bien-heureux , L'amour que nous avions pour les Lettres , avoit formé notre connoissance , & je l'entretenois par l'espérance de pouvoir lui ê , tre utile. Je le voyois donc souvent ; il , me rendoit aussi visite , & il m'écrivoit , fréquemment". Il finit par assurer le Cardinal , qu'il s'informera de sa veuve où en est

l'Ouvrage sur la Suéde.

Toutes les tentatives que fit Grotius pour rétablir la paix dans le Christianisme, le sirent regarder comme un homme de bien par les gens pacifiques; mais elles lui occasionnérent beaucoup de chagrin de la part de ceux qui opiniâtrement attachés aux fentimens des premiers Réformateurs, regardoient comme des apostats tous ceux qui avoient des ménagemens pour l'Eglise Romaine. s'étoit bien attendu à des contradictions. écrivoit à Israël Caski le 23 Février 1641 (a). . Ceux qui ont eu le même dessein que moi-, ont été ordinairement maltraités des deux côtés: il leur arrive la même chose qu'à , ceux qui veulent séparer des gens qui se , battent; mais le Dieu de paix les jugera , avec justice. Ils ont aussi pour eux des-, hommes pieux & sçavans, qui par leur mérite contrebalancent bien le nombre des autres.

<sup>(</sup>a) Epift. 1478. p. 668.

autres. Je crois bien, disoit-il à son fré-, re (a), que mes remarques sur Cassandre , plassent à peu de monde, parce qu'il y a , peu de Scavans dans l'Ecriture & dans 2. l'Antiquité; presque tout le monde est li-, vré à ses préjugés. Je recuse de pareils ,, juges, je n'en fais aucun cas, je ne suis , pas mêmo curieux de sçavoir ce qu'ils di-, fent. Je n'ai accordé aux Catholiques-, Romains que ce que l'Antiquité leur donne. Les Ministres zélés ne se contentoient pas d'écrire contre lui; ils lui suscitoient par-tout des ennemis. Il parle dans une de ses lettres (b) de Jean Seyssect d'Ulm, qui excité par Rivet & par ses semblables avoit écrit contre lui.

Plusieurs Scavans qui avoient eu pour lui la plus grande estime & la plus tendre amitié, conçurent contre lui une haine violente dès qu'ils virent qu'il se rapprochoit des Catholiques. Il avoit été extrêmement lié avec Saumaise, il en avoit recu des lettres remplies des témoignages d'amitié les plus expressifs (c); & Grotius lui avoit fait part de l'heureux changement qui étoit arrivé dans sa fortune, parce qu'il le regardoit comme un de ses meilleurs amis. Ils avoient entretenu long-tems un commerce de lettres scavantes, dans lesquelles on trouve une estime réciproque & la plus grande politesse; mais des que Grotius se fut érigé en conciliateur, Saumaifc

<sup>(</sup>a) Epist. 575. p. 929. (b) Epist. 637. p. 948. (c) Epist. 260. p. 88. 265. p. 99. & 368. p. 134,

fe déclara publiquement qu'il desapprouvoit les voies de conciliation proposées par Grotius (a), & depuis ce tems son amitié se

changea en une haine amére.

Sarrau, Conseiller au Parlement de Rouen qui avoit été un des meilleurs amis de Grotius, ainsi qu'on peut le voir par les lettres qu'ils se sont écrites mutuellement, cessa de l'aimer des qu'il le crut dans les intérêts de l'Eglise Romaine. Il écrivoit le dernier Mai 1641 (b). , Ce que l'on dit comme certain, , que Grotius s'est rangé du côté du Pape, , n'est pas vrai; mais nous le voyons tous , les jours avec beaucoup de frayeur occupé de quelque chose qui y ressemble : il ne , veut point qu'on le mette dans la classe de , quelques Protestans que ce soit, parce , qu'il les a trop maltraités dans ses ouvra-, ges fur l'Antechrift & fur la confultation , de Cassandre". Le même Sarrau écrivoit à Saumaise (c), que l'on disoit publiquement que ces projets de conciliation avoient indifposé contre Grotius le Grand-Chancelier & plusieurs autres Seigneurs. Cependant Grotius s'étoit flatté (d) que Sarrau approuvoît ses projets; il le manda à Guillaume Grotius fon frére. ,, Entre quelques autres Réfor-, més, dit-il, Sarrau qui étoit Conseiller au ,, Parlement de Rouen, & qui l'est mainte-, nant de celui de Paris, loue mon dessein". Mais il v a apparence que Grotius prenoit

<sup>(</sup>a) Epist. 525. p 908. (b) Fpist. 42. p. 41. (c) Epist. 83. p. 84. (d) Epist. 179. p. 93%.

des complimens pour des réalités. Ce qui est constant, est que les idées de Grotius déplûrent à Sarrau, & il y eut du froid entr'eux; car voici ce qu'écrit Sarrau à Saumaise le 10 Février 1644. (a) .. le ne me suis point ré-, concilié avec l'Ambassadeur de Suéde : si , j'en avois eu envie, je crois que cela ne " m'auroit pas été fort difficile : ce n'est point , par ma faute qu'il y a eu de l'altération , dans notre amitié, mais seulement parce , que je n'approuvois pas affez ses projets de pacification. Je l'estime beaucoup à cause des grands fervices qu'il a rendus aux lettres, je ne cesserai pas même de l'aimer; , mais bien loin de louer & d'approuver ses , derniers ouvrages, j'en suis très-mécon-,, tent : cependant je ne voudrois pas que , l'on méprisat pour cela quantité d'excel-, lentes choses qu'il a faites. Vous êtes le , premier homme dans la Littérature, de l'aveu de tout le monde; mais on ne peut , pas nier qu'il n'ait le second rang. Vous , n'avez point de supérieur, ni même d'égal; o fouffrez qu'après vous il foit le premier". La célébre Schuurman, à qui l'étendue de fes connoissances donnoit pour lors une trèsgrande réputation, témoignoit à Rivet le 20 Janvier 1643 (b) le mécontentement général du plus grand nombre des Réformés contre Grotius. , Jusqu'à-présent, dit-elle, tout , le monde a eu une grande idée du génie & de l'érudition de Grotius; mais depuis , qu'il

(a) Epist, 111. p. 110. (b) P. 203. Epist.

, qu'il s'est éloigné de la Raison, que ses, études ont changé d'objet, & qu'il a insulté par des invectives atroces toute la
Réformation & les principaux Auteurs de
la Réforme, tout le monde cherche Grotius dans Grotius. Il n'y a rien de plus
ridicule ni de plus insensé, que de voir
un homme, qui ne s'accorde, ni avec les
autres ni avec lui-même, comme vous l'avez très-bien fait voir, entreprendre sans
que nous l'en ayons prié, de nous réconcilier avec les Catholiques-Romains; &
de décider en oracle que nous le pouvons.

, & que nous le devons faire".

Ruarus avoit prédit à Grotius même (a) qu'il ne retireroit d'autre fruit de ses travaux que la haine des deux partis; mais il étoit en même tems persuadé qu'aucun intérêt humain n'étoit entré dans les vues de Grotius; plus équitable en cela que les Ministres zélés, à qui les calomnies les plus faciles à résuter ne coutoient rien, pourvu qu'ils décriassent Grotius.

Toutes ces contradictions lui avoient donné du chagrin (b), & avoient altéré son caractére. En cherchant à établir la paix entre tous les hommes, il perdit la tranquillité d'ame qu'il avoit conservée dans ses plus grandes adversités. On assure qu'il étoit devenu soupçonneux & dissicile; qu'il n'avoit plus

pour

<sup>(</sup>a) II. Centurie p. 448 derniére Lettre.
(b) Voyez une Lettre de Henri de Villeneuve, p. 345 après le Traité de la Vérité de la Religion Chretienne de Mt. le Clerc.

pour ses amis cette politesse qui le distinguoit si avantageusement des autres Scavans. On rapporte même, mais c'est un de ses ennemis, qu'un jour il maltraita chez lui de paroles Mr. Dupuis, & qu'il le chassa de chez lui, parce qu'il avoit eu la hardiesse de le contredire (a). Cependant il est constant par ses lettres (b), qu'il avoit eu une très-grande liaison avec les deux illustres fréres Messieurs Dupuis, & qu'il leur avoit même des obligations essentielles. , Vous avez toujours 22 été mes meilleurs amis, & vous êtes presque les seuls, depuis que Rigaut est à ", Metz, Saumaise à Leyde, & que Tilenus 2, est mort" leur écrit-il le 19 Novembre 1633 (c)".

Une lettre qu'il écrivit à son frère le 1 Novembre 1641, (d) prouve bien le changement qui étoit arrivé dans son caractère. Blondius avoit eu de mauvais procédés avec Reigersberg, ami & allié de Grotius. Il en écrivit à Guillaume Grotius, & il lui mande: ,, Si Blondius vous parle, dites-lui que j'ai ici un fils qui doit l'appeller en duël, à cause , de l'insulte qu'il a faite au Sénateur Rei-,, gersberg". Cette menace qui paroissoit approuver un duël, étonna fort Guillaume Grotius, qui avoit lu dans le Livre du Droit de la Guerre & de la paix (e), que cette doctrine étoit condamnée clairement dans l'Evangile.

<sup>(</sup>a) Ofiander, Vindic. Grot. p. 464. (b) Epist. 195. p. 70. 301. p. 109. & 502. p. 109. (c) Epist. 333. p. 119. (d) Epist. 572. p. 428. (e) L. II. C. I. N. X. Traduction de Barbeyrac.

gile. Grotius prouve d'ailleurs dans le même livre, que l'honneur n'étant autre chose que l'opinion qu'on a des qualités distinguées de quelqu'un, celui qui fouffre une telle injure témoigne par - là une patience au - dessus du commun; & ainsi au-lieu de faire bréche à fon honneur, il l'augmente; que si quelques personnes par l'effet d'un mauvais goût donnent à cette vertu des titres qui ne lui conviennent point, & la tournent en ridicule. ces faux jugemens ne changent point la nature même de la chose, & ne diminuent rien de son vrai prix. C'est ce qui a été reconnu non seulement des premiers Chrétiens, mais encore des anciens Philosophes, qui, comme nous l'avons remarqué ailleurs, ont dit qu'il y a de la bassesse d'ame à ne pouvoir souffrir un outrage. Quand même quelqu'un débiteroit des choses capables de nous faire tort dans l'esprit des honnêtes gens, cela ne nous autoriseroit nullement à le tuer. S'il y a des Auteurs (27) qui soutiennent le contraire, c'est une opinion très-erronée, & qui choque même les principes du Droit Naturel. Car ce n'est pas un bon moyen de défendre notre réputation, que de tuer celui qui l'attaque C'est ainsi que pensoit Grotius dans le plus beau tems de sa vie. On ne s'est étendu sur cet article, que pour faire voir dans quelle contradiction & dans quel excès de foiblesse les têtes les mieux faites peuvent tomber. Guil-

<sup>(27)</sup> Des Auteurs. Il pouvoit dire des Jésuites. Veyez les Lettres Provinciales.

Guillaume Grotius fut sans-doute étonné de la vivacité de son frére, il lui en sit apparemment quelque reproche; car Grotius dans une autre lettre (a) lui écrit:, Ce que je vous, ai mandé au sujet de mon sils & de Blondius, ce n'est pas que je l'approuve; mais c'est que cela pouvoit fort bien arriver,

ou quelque chose de pis".

XXV. La haine que ses projets de réconciliation lui attirérent, contribua à renouveller l'odieuse accusation de Socinianisme qui avoit déjà été intentée contre lui. On se fondoit sur ce qu'il n'avoit point parlé de la Trinité dans ses Livres de la Vérité de la Religion, sur les éloges qu'il avoit donnés à Crellius, sur ses liaisons avec les Sociniens, & ensin sur ce qu'il avoit détourné & affoibli divers passages qui établissoient la Divinité de Jésus-Christ, comme celui où il est dit, que Jésus-Christ est avant Abraham, ce que Grotius explique comme les Sociniens de l'existence de J. C. dans les decrets éternels de Dieu.

Če ne sont pas seulement ses ennemis déclarés comme Desmarais, Osiander & quantité d'autres, qui l'ont voulu faire passer pour Socinien; des Catholiques célébres, entre lesquels on peut compter Mr. Bossuet, ont soutenu qu'il avoit savorisé le Socinianisme.

Il est vrai qu'il n'a pas toujours parlé dans la plus grande exactitude, & que quelquesois il fait plus d'attention à la nécessité de faire de bonnes œuvres, qu'à celle de régler sa cré-

<sup>(</sup>a) Epist 575. p. 929.

créance sur les décisions de l'Eglise (a); mais outre que ses expressions peuvent être susceptibles d'un sens savorable, il est constant qu'il croyoit qu'il y avoit plusieurs dogmes dont la créance étoit nécessaire pour le salut, ce qui se justisse assez par le détail dans lequel il entre sur ces dogmes dans ses derniers ou-

vrages.

Quand bien même il lui feroit échappé des erreurs dont les Sociniens pourroient tirer avantage, on n'a pas droit de l'accuser d'avoir été partisan de cette hérésie. On sçait que personne n'a jamais porté plus loin que lui l'amour de la droiture & la haine pour le mensonge: or il a toujours témoigné une trèsgrande aversion pour le Socinianisme. Il écrivoit à Gerard Vossius dès l'an 1613, (b) qu'il n'y avoit personne de quelque autorité dans la République qui n'eût le Socinianisme en horreur. Il écrivit contre Sociale Livre intitulé, Défense de la Foi Catholique de la Satisfaction de Jésus-Christ contre Fauste Socin de Sienne. Il y prouve qu'il n'y a rien de contraire à la justice que Jésus-Christ, quoiqu'innocent, ait souffert pour des coupables; que les Payens même ont cru que Dieu punissoit les crimes des péres dans les fils; que souvent dans l'Antiquité les fils innocens ont été punis avec les péres coupables. Enfin il fait voir que l'opinion de Socin ne peut se concilier avec l'Ecriture, qui nous apprend que la mort

(b) Epist. 20. p. 7.

<sup>(</sup>a) Oeuv. Théolog. p. 628.

mort de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, suivant les termes de St. Paul, qu'il est mort pour nous, & que sa mort a expié

nos péchés.

Il étoit très-orthodoxe sur l'article du Péché Originel, lorsqu'il dit (a) que sur cette matière il n'a point d'autre sentiment que les Anciens, dont le Concile de Trente a bien

expofé les fentimens. Les Sociniens ne pensoient pas que Grotius leur fût si favorable. Ruarus écrivoit à un de ses amis (b): ,, Vous avez raison de 5, croire que jusqu'à-présent personne n'a , écrit plus sçavamment contre Socin que Grotius Il a toujours été fort attaché au , dogme de la Divinité de Jésus-Christ, mê-, me dès ses premières années". Il écrivoit à Antoine Walée en 1611. (c) , Je ne re-, garde pas comme Chrétiens, ni même com-, me Hérétiques, les Samosaténieus & leurs 2, semblables; (28) car ce qu'ils enseignent 23 est contraire à ce qui a été cru dans tous , les tems & par toutes les Nations. Ils re-, tiennent le nom de Chrétiens, mais ils en , détruisent la réalité: c'est pourquoi je ne , fais pas grande différence entr'eux & les , Mahométans, qui ne disent pas même de , mal de Jésus-Christ". Mr. Bossuet, quoique

(28) Est-ce donc que Grotius les auroit exclus de la réunion gémétale, qu'il avoit tant à cour?

<sup>(</sup>a) Anim. in anim. art. 2. p. 640.

<sup>(6)</sup> Epist. 8. p. 59.
(c) Epist. 14. p. 5. Voyez aussi, Ordinum Hollandiz ac Westfrisia Pietas, Oper. Theol. T. III. p. 99.

que fort peu prévenu pour Grotius, convient cependant qu'il n'a pas nié la Divinité de Jésus-Christ, ni l'efficace de son sacrifice.

Dans plusieurs de ses lettres il se justifie contre l'accusation du Socinianisme, de facon à ne point laisser de doute qu'il le regardoit comme une hérésie très - dangereuse (a). Je ne m'embarrasse pas beaucoup des calomnies que de très-méchans hommes ont répandues contre moi au fujet du Socini: nisme, écrit-il à son frère le 4 Juin 1630. Elles peuvent être aisément réfutées devant des Juges équitables par les écrits que j'ai déjà publiés, & par ceux que je publicrai encore. J'ai soutenu les sentimens de l'ancienne Eglise sur la Trinité, sur la Satisfaction, sur les Peines après cette vie: je les ai prouvés par l'Ecriture, par le consentement de l'Antiquité; j'ai résuté les opinions qui leur étoient opposées. auroit plus de raison (b) à accuser Calvin , d'Arianisme, que moi de Socinianisme" Sorbiére lui avoit servi de Sécretaire, & laisfoit affez voir (c) qu'il avoit du panchant pour quelques opinions de Socin. Grotius ne cessa de l'avertir de s'abstenir de ces nouveautés dangereuses.

Une des principales raisons sur lesquelles on se fondoit étoit, comme nous l'avons déjà vu, parce qu'il n'avoit pas parlé de la Trinité dans ses Livres de la Vérité de la Religion Chrétienne. Il a justissé sa méthode,

<sup>(</sup>a) Epist. 556. p. 883. (b) Epist. 502. p. 884. Tome II.

de façon que cette objection ne peut pas tenir devant des Juges équitables. Il sembloit l'avoir prévu; car étant en prison à Louvestein, & écrivant à son frère (a) dans le tems qu'il composoit ce Traité en vers Hollandois, ,, Mon intention, lui dit-il, n'est ,, point d'expliquer les dogmes du Christianisme, mais de faire ensorte que les lm-, pies, les Payens, les Juifs, les Mahomé-, tans reconnoissent que la Religion Chré-,, tienne est véritable, & qu'ensuite ils ail-, lent s'instruire de ses dogmes dans nos Li-, vres Sacrés. La Trinité & la Divinité de , Jésus-Christ n'ont pu être placées entre les , argumens, parce que ce n'est point par , ces dogmes que l'on déterminera les Incrédules à croire; & ceux qui les veulent prouver par d'autres argumens que ceux qui font tirés de l'Ecriture Sainte, per-,, dent absolument leur tems; mais des qu'on a une fois prouvé l'autorité des Ecritures. ces dogmes doivent être cenfés prouvés. Ce n'étoit donc point parce qu'il doutoit de la vérité de ces dogmes qu'il n'en a point parlé, mais parce qu'il étoit persuadé qu'il falloit commencer par prouver la divinité de nos Livres Sacrés & la mission de Jésus-Christ; &, comme nous l'avons déjà remarqué, cette méthode a été depuis suivie par ceux qui ont écrit avec le plus de fuccès pour la vérité du Christianime.

La lettre qu'il écrivit à Crellius, lui a été extrêmement reprochée. Grotius avoit écrit

con

<sup>(</sup>a) Epist. 21. p. 761.

contre Socin; & Crellius pour venger fon Maître, avoit répondu à Grotius d'un stile dont la politesse & l'honnêteté n'étoient point en usage chez les Théologiens Polémiques. Grotius crut devoir lui écrire; & les ménagemens qu'il eut pour cet adversaire, ont été regardés par ses ennemis comme une trahison faite à la vérité. Voici cette lettre dont on a tant parlé. (a) ,, J'ai été si peu offensé, ,, très-sçavant Crellius, du livre que vous avez fait contre le mien, que je vous en ai remercié intérieurement dans le tems qu'il parut, ce que je fais aujourd'hui par cette lettre. Je vous rends graces de m'a-, voir traité avec tant de politesse, que la seule chose dont j'ai à me plaindre, est que vous m'avez trop loué. Je vous remercie aussi de m'avoir appris des choses très-utiles & très-agréables, & de m'avoir excité par votre exemple à examiner à fond le sens des Livres Sacrés. Vous avez fort bien jugé de moi, lorsque vous avez pensé que je n'avois point d'aversion pour ceux qui avoient des fentimens différens fans préjudice à la piété, & que je ne rejettois l'amitié d'aucun homme de bien. l'ai remarqué dans votre livre de la Vraie Reli-,, gion plufieurs choses observées avec beaucoup de jugement; je l'ai déjà parcouru, & je vais le relire encore. Je congratule ,, ce siécle, de ce qu'il s'y trouve des hom-,, mes qui ne font pas tant consister la Reli-, gion

(a) Epift, 280, p. 103.

22 gion dans des controverses subtiles, que , dans la réformation de la vie, & dans un 22 progrès continuel vers la fainteté. Plût à Dieu que mes écrits pussent produire ces , pensées dans l'esprit de mes Lecteurs! je 22 croirois pour lors avoir affez vécu. l'ai , fait le livre de la Vérité de la Religion Chrétienne plutôt pour ma consolation, que 22 pour enseigner les autres. Je ne vois pas de quelle utilité il peut être après tant , d'autres ouvrages sur le même sujet, si ce ", n'est par sa briéveté. S'il y a quelque cho-, fe qui vous y plaîfe ou à ceux qui vous , ressemblent, c'est un bonheur qui sera audessus de mes espérances. Mon but dans , les livres du Droit de la Guerre & de la , Paix, a été principalement de reprimer, autant que je le pourrois, cette barbarie indigne, je ne dis pas seulement des Chrétiens, mais de tout homme, d'entreprendre des guerres par fantaisie, ce qui n'est que trop en usage présentement pour le malheur des Peuples. J'apprends avec plaisir que cet ouvrage est parvenu entre les mains de quelques Princes: plût à Dieu qu'ils en retinssent ce qu'il y a de meilleur! ce seroit le plus agréable fruit que je 22 pourrois retirer de mon travail. S'il se pré-, sente jamais quelque occasion de rendre , service, ou à vous ou à vos amis, je vous , prie d'être persuadé que je ferai voir com-, bien je vous estime. Puisque je ne puis rien , autre chose, je prie de tout mon cœur le . Sei5, Seigneur qu'il vous protége, & ceux qui

, avancent la piété.

Il y a une autre lettre de Grotius à Crellius qui a aussi été relevée. (a) Il le remercie d'un Livre qu'il lui avoit envoyé, & il ajoûte:

" J'ai résolu de lire & relire soigneusement
vos Ouvrages, après l'expérience que j'ai

, faite de l'avantage que j'en ai retiré: j'ai , toujours aimé la paix, je l'aime encore,

,, je suis fâché de voir tant de haine entre ,, ceux qui se disent Chrétiens, pour de si

, petites causes (b).

Crellius ayant donné communication de ces lettres, les Sociniens & les ennemis de Grotius répandirent le bruit qu'il étoit favorable au Socinianisme; on sit même imprimer des extraits de ces lettres. Il protesta contre l'abus que l'on en faisoit, & il déclara (c) que si l'on vouloit lire avec équité ses ouvrages, on se convaincroit aisément que l'on avoit tort de le mettre au rang des Sociniens.

Ce qui est constant, est que malgré les termes dont il se sert en écrivant à Crellius, il n'approuvoit pas le fond de son livre. Il en parle ainsi à son frère en considence (d):, Je

, lis le livre de Crellius: il écrit avec candeur, & il n'est pas sans érudition; je ne

, vois cependant pas avec quel avantage pour , la piété il s'éloigne des façons de parler de

,, l'Ecriture autorisées par l'Antiquité.

(a) Epist. 297.

(b) Ces expressions donnérent lieu dans la suite aux accusations de Socinianisme intentées contre Grotius.

2, Si je n'ai pas répondu à Crellius, dit-il , dans une autre (a), ç'a été par pruden-,, ce, & par le conseil des Protestans même , de France, qui croient que ces questions , étant ignorées en ce Pays-ci, ne doivent pas 22 être amenées à la connoissance du Public , par la réfutation qu'on en feroit. Il est ,, aisé de les réfuter victorieusement, quoique tout le monde n'en foit pas capable; , mais il est encore plus à propos qu'elles , restent ignorées" Il parle dans cette même lettre de Socin, comme d'un homme trèspeu instruit des sentimens de l'Antiquité, & dont il avoit réfuté les erreurs dans plusieurs de ses Ouvrages. " Faut-il m'excuser aussi. demande-t-il, de ce que je n'ai pas fait fermer ma porté à Martin Ruarus qui fouhaitoit me voir? Je n'ai pas perdu mon tems dans les conférences que j'ai eues avec lui, , & je ne me repens point de les avoir eues. , Je lui ai appris les raisons qui me faisoient rechercher les sentimens des anciennes E-, glises, & qui m'engageoient à les suivre : , je lui ai fait voir que le dogme de la fatisfaction n'avoit rien de contraire à la Rai-, son, même au jugement des Juiss; je lui , en ai apporté des preuves décisives: je ne , lui ai pas dissimulé combien c'étoit faire , violence à l'Ecriture, combien même il é-, toit dangereux de nier l'éternité des Pei-, nes; je me flatte même d'avoir plus avan-, cé auprès de lui, que n'auroient fait les , gens

(a) Epift, 880. p. 387.

" gens féconds en injures. Je ne vois pas " pourquoi j'aurois dû m'abstenir de lui écri-" re, tandis que je vois que les Colonnes " de l'Eglise Grecque ont été en commerce " de lettres avec les Payens mêmes. Pour moi, je suis dans la résolution & dans l'usage de conserver de l'amitié pour tous les " hommes, principalement pour les Chré-" tiens qui se trompent, & je n'en rougirai " jamais.

Il répéta à peu près les mêmes raisons pour se justifier de l'accusation de Socinianisme, dans une grande lettre à Gerard Vossius (a) dont nous ne ferons point d'extrait, pour

éviter les répétitions.

Enfin ceux qui ont le mieux connu Grotius l'ont défendu à ce sujet. Le célébre Jérôme Bignon qui avoit vécu avec beaucoup d'intimité avec lui, ne pouvoit souffrir (b) qu'on l'accusat de Socinianisme; il disoit le connoître parfaitement, & que bien loin qu'il fût Socinien, il l'avoit vu quelquefois dans des dispositions prochaines à se faire Catholique. Ses liaisons intimes avec le sçavant Pére Pétau, dont le zéle pour la Foi Orthodoxe égaloit la profonde érudition, démontrent que ce Jésuite ne croyoit pas voir en lui un Socinien. Personne ne sut plus exposé que Grotius à des accusations téméraires. On sit contre lui un Ouvrage anonyme, dans lequel on lui reproche d'être Sémipélagien. Il ne jugea

<sup>(</sup>a) Epist, 1096. p. 492. (b) Menag. T. II. p. 298.

gea pas à propos de se justifier par un livre. mais il parle de cette accusation dans une lettre à son frère du 29 Mai 1618. (a) , J'ai, , dit-il, parlé dans l'Ouvrage de la piété des Etats de Hollande du Sémipélagianisme. comme d'une erreur très-grave. Il y a bien de la distance entre les sentimens des Remontrans & ceux des Sémipélagiens: car , les Prêtres de Marseille qui ont été appel-, lés Sémipélagiens, ou les restes des Péla-, giens, en parlant de la nécessité de la Grace, nioient cependant que les commencemens de la bonne volonté fussent prévenus, du-moins dans certains hommes, par , la Grace; les Remontrans au-contraire fou-, tiennent que tout ce qui est de bien en nous, même les commencemens, viennent d'une grace antécédente : on peut voir le , Concile d'Orange, où les Prêtres de Mar-, seille sont réfutés; mais ceux qui croyent que la Prédestination n'est qu'une suite de , la préscience, ou que la Grace est donnée à tous les hommes, ou enfin qu'on peut , lui résister, ne sont certainement point Sé-" mipélagiens". La calomnie a été jusqu'à avancer qu'il avoit du panchant pour le Judaisme. On lit dans le Patiniana (b) que Mr. Bignon Avocat-

La calomnie a été jusqu'à avancer qu'il avoit du panchant pour le Judaïsme. On lit dans le *Patiniana* (b) que Mr. Bignon Avocat-Général avoit assuré, que Grotius lui avoit avoué que s'il changeoit de Religion, il voudroit se faire Juis. Jean Mallet, dans son livre sur l'Athéisme (c), a non seulement avancé.

(a) Fpi4. 19. p. 760. !(b) Patiniana, p. 18.

vancé que Grotius judaïsoit dans son Commentaire fur les Prophétes, mais que s'il avoit vécu plus longtems, il se seroit fait Turc.

Il n'y a pas jusqu'à l'immortalité de l'Ame . que quelques-uns n'ayent infinué qu'il ne croyoit pas (a); & ce conte ridicule est fondé fur ces paroles du Chevreana (b): ,, Charles , Louis, Electeur Palatin, m'a dit autrefois, qu'ayant demandé au célébre Grotius si l'immortalité de l'Ame pouvoit être démon-, trée, il lui répondit, non pas bonnement,

Monseigneur, non pas bonnement". On sçait que presque tous ces livres en Ana ne méritent pas grande autorité. Il faudroit sçavoir toutes les circonstances de cette pré-

tendue conversation pour sçavoir ce que Grotius vouloit dire: ce qu'il y a de certain, est qu'il a prouvé par des raisons naturelles l'immortalité de l'Âme (c) dans ses Livres de la

Vérité de la Religion Chrétienne.

XXV. Si le mérite de Grotius lui fit des jaloux, si ses projets de conciliation lui procurérent des ennemis d'autant plus irréconciliables que leur haine étoit fondée sur un prétexte de Religion, il eut aussi pour lui un grand nombre d'amis & de gens judicieux, qui rendirent justice à sa vertu & à ses talens. Nous ne prétendons pas rapporter ici en détail tous les témoignages de ceux qui ont parlé de lui favorablement, ce seroit le sujet d'un livre très-étendu; nous nous bornerons aux

<sup>(</sup>a) Animad. Phil. & Hist. Crenii, part. 10. p. 113.

aux éloges de ceux dont les fuffrages méritent le plus d'attention. On a déjà pu voir que dès sa tendre jeunesse il fut comblé de louanges par les plus grands-hommes de son siècle; Isaac Pontanus, Meursius, Jaques Gillot, Barlæus, Jean Doufa, Mr. de Thou, le grand Scaliger, Cafaubon, Vossius, Lipse, Baudius, célébrérent son enfance. Il soutint toujours les grandes espérances qu'on avoit conçues de lui, & les louanges qu'on lui donnoit étoient pour lui un motif qui ne faisoit que l'encourager davantage à mériter l'estime publique. Baudius le comparoit à Scaliger (a). qui, disoit-il, lui tenoit lieu de tous; & c'étoit le 3 Mars 1606 qu'il écrivoit ainsi c'est-à-dire lorsque Grotius étoit encore loin de sa majorité. Dans un Scazon qu'il sit à fon honneur (b), il l'appelle grand-homme, admirable & unique: Vir magne, vir mirande, vir sine exemplo. " Si quelqu'un, dit-il, dans , une lettre écrite le 8 Octobre 1607 (c) , peut connoître le mérite de Grotius qui est , au-dessus de tout ce qu'on en peut dire, , je déclare que je suis de ce nombre; il n'y , a point de charge dont il ne soit capable. Les ignorans qui jugent de la vertu par les , années & par la barbe, pourroient lui objecter sa jeunesse; mais suivant ma façon de , penser, cela devroit même faire pour lui, de ce que dans sa tendre jeunesse il est aussi " pru-

<sup>(</sup>a) Epift. 22. p. 181. Centurie II. (b) III. Cent. Epift. 100. p. 474. (c) Epift, 68. Cent. II.

prudent & aussi mûr que les gens les plus

avancés en âge".

Le célébre Peyresc ayant fait un voyage en Hollande l'an 1606, ne voulut pas sortir de la Haye (a) qu'il n'eût fait connoissance avec Grotius, déjà célébre par une érudition uni-" Quoiqu'il fût encore fort jeune. verfelle. , dit Gassendi (b), lorsque Peyresc le scut arrivé à Paris, il dit que la France par l'acquisition de Grotius avoit de quoi réparer la perte qu'elle avoit faite de Scaliger, & que si quelques-uns ont été l'ornement du siécle, il en a été le miracle; & c'est avec raison, ajoûte Mr. Ménage, après avoir rapporté ce trait de Mr. Peyresc, que l'on considére encore aujourd'hui Grotius comme un monstre de doctrine, parce qu'il a pénétré dans la plupart des Sciences beaucoup plus avant que plusieurs de ceux qui " s'étoient uniquement appliqués à une de ces Sciences en particulier".

Dans l'éloge funébre de Peyresc fait à Rome le 2 Décembre 1637, il est parlé des Sçavans avec lesquels il étoit en liaison. Bucard qui l'a fait, distingue Saumaise & Grotius entre les autres, & parle d'eux comme étant les Princes de la Littérature & des Beaux-Arts (c). On ne pouvoit pas avoir une plus grande idée de Grotius que celle qu'en

avoit

<sup>(</sup>a) Vie, Liv. II. p. 93. (b) Vie, Liv. III. p. 182. Anti-Baillet, C. III.

<sup>(</sup>c) Qui-Litterature bonarumque Artium principatum fibi vindicant.

avoit le célébre Gerard Vossius; la belle Piéce de vers (a) qu'il sit en l'honneur de son ami, en est la preuve. On la mettroit ici toute entière, si elle n'étoit pas si longue, mais nous ne pouvons nous dispenser d'en rapporter du moins la dernière strophe;

> Felici omine dicte magne, quid te Sol majus videt? ô decus tuorum, Delfi gloria, Patrii Deique amores, Splendor inclute, Belgices ocelle, Orbis delicium, Deique amores!

Toutes les fois qu'il a occasion de parler de Grotius, c'est toujours avec admiration.

C'est, disoit-il, (b) un des grands ornements de notre siècle, ou plutôt le miracle, la gloire éternelle de la Hollande & de son siècle. Il écrivoit à Meursius: (c)

Si nous voulons lui rendre justice, il n'y a personne qu'on puisse mettre au-dessus, de lui, ni même qu'on puisse lui comparer.

Luterphognesse qui quoit été son Mestre.

Uytembogaard, qui avoit été fon Maître, disoit (d) que vouloir parler après Grotius, c'étoit s'exposer à se faire moquer de foi.

Balzac a employé ses phrases éloquentes pour exprimer ce qu'il pensoit de Grotius. Il écrit à Ménage (e): ,, Est-il vrai ce que vous

<sup>(</sup>a) Elle est dans les Poësies de Grotius, p. 373.

<sup>(</sup>b) Pope Blount, p. 746. (c) Epist. 277.

<sup>(</sup>d) Epist. 20. p. 77. parmi celles de Vossius. (e) Lettre II. L. XV. p. 627.

me mandez de Mr. l'Ambassadeur de Suéde, & serois-je assez heureux pour être estimé de lui? Je vous le dis aussi religieusement que si je touchois les autels sur lesquels nous jurâmes notre amitié: mon ambition étoit morte, mais vous lui avez rendu la vie; & j'aurois les mêmes transports 22 que vous avez eus, si mon sang étoit aussi subtil & aussi brillant que le vôtre. ne seroit glorieux de l'estime de celui de la naissance duquel notre siécle doit être superbe? C'est un vivant que le Président Jeannin opposoit aux plus grands morts de l'Antiquité". Dans une autre lettre écrite à Chapelain (a) il dit: ,, Tout ce qui part de Grotius m'est en singulière recommanda-,, tion, & outre la solidité de sa doctrine, , la force du raisonnement & les graces de ,, la Langue, j'y remarque un certain carac-,, tére de probité, qui fait que notre Foi ex-, ceptée, dont malheureusement il est étranger, on peut se fier en lui de toute autre , chose. Colomiez dans sa Bibliothéque Choisie (b) a recueilli quelques-uns des éloges qui avoient déjà été faits de Grotius. , Le Président

recueilli quelques-uns des éloges qui avoient déjà été faits de Grotius. , Le Préfident , Jeannin , dit il , au rapport de Balzac , oppose Grotius aux plus grands morts de l'Antiquité. Mr. de Saumaise dans ses Exercitations sur Solin , le nomme virum excellentissime doctrina in omni genere Litterarum;

<sup>(</sup>a) II. Lettre du XXI. Livre, p. 831, (b) Bibliothèque Choisse, p. 461.

, Selden dans fon MARE CLAUSUM, virum acuminis & omnigenæ doctrinæ præstantiå in-, comparabilem; Gerard Vossius dans ses Poë-, sies Latines, Sæculi nostri grande ornamentum; Pricæus sur le XIV. de St. Matthieu. virum ingentem, quem non sine borrore mirati sumus; enfin Mr. Blondel qui ne prodiguoit pas ses louanges, dit de lui dans ses Sibylles, que c'étoit un très-grand personnage, foit que l'on eût égard à la sublimité de son esprit, à l'universalité de son sca-, voir, & à la diversité de ses écrits. En effet, dit Colomiez (a), il paroît grand Critique dans fon Martianus Capella. dans son Aratus, dans son Stobée; dans fes notes fur Lucain, fur Tacite, grand Historien, grand Politique, grand Théologien ' mais quelque beaux que soient ces dif-, férens ouvrages, il faut pourtant avouer que les Lettres & les Poessies de Grotius ,, sont fort au-dessus, & que s'il paroît grand , dans ceux-là, dans celles-ci il est incomparable. Ce qui fait mon étonnement, est , qu'il ait écrit tant de lettres & fait tant de , vers, & que tout cependant foit d'une é-, gale force, c'est-à-dire que tout se ressente du puissant & divin génie dont ce grand Homme étoit animé". Episcopius qui étoit regardé comme un oracle dans son Parti, regardoit lui-même Grotius comme fon oracle. (b), Ce que vous jugerez, lui mande-t-il, . me tiendra lieu de la décision d'un oracle : 22. Car

<sup>(</sup>a) Page 487. . . (b) Epift. XIII. Przft. Vir. p. 23.

car je sçais que vous aimez tant le vrai, 2, & que vous avez tant de bonté pour moi , que vous ne consulterez que la vérité lors-

, que vous jugerez.

Christianus Hartsoeker & Philippe Limborch en parlent avec extase dans la Préface (a) des Lettres des Hommes illustres. , Au nom , de l'incomparable Grotius qui est au-des-, sus de la louange & même de l'envie, nous fommes, disent-ils, dans une espéce de , faisissement. Comment pourrions-nous di-, gnement louer toutes les vertus de ce très-, illustre Héros, que tous les vrais Scavans

, regardent comme le plus érudit de tous les , Sçavans? Il nous fussit de rapporter la pro-, phétie que faisoit de lui en 1614 Daniel

, Heinsius, dans les vers qui devoient être

mis au bas de son portrait.

Ces vers sont effectivement l'éloge le plus complet qu'on puisse faire d'un mortel; les voici:

Depositum Cali, quod jure Batavia mater Horret, & haud credit se peperisse sibi; Talem oculis, talem ore tulit se maximus Hugo: Instar crede hominis, catera crede Dei.

Heinsius & Grotius avoient vécu pendant leur jeunesse dans la plus intime liaison: les divisions qui arrivérent dans la République, détruisirent cette grande union. Heinsius se livra aux Contre-Remontrans, & il fut Sé-

<sup>(</sup>a) Préface des Præft. Vir. Epist.

cretaire des Commissaires du Synode de Dordrecht (a). Grotius avoit eu plusieurs occasions de s'en plaindre: cependant avant été question de Heinsius dans une conversation qu'il eut avec le Cardinal de Richelieu, il loua beaucoup fon esprit & son érudition. Il rendit compte à son frére de ce qui s'y étoit passé, & il ajoûte: (b) ,, C'est ainsi que i'ai coutume de me venger de ceux qui me haiffent". Le Cardinal de Richelieu qui n'étoit pas fort prévenu pour Grotius, le mettoit cependant au nombre des trois Scavans du premier ordre de fon siécle; les deux autres étoient Claude Saumaise & Jérôme Bignon. Ce fameux Avocat-Général disoit de Grotius (c), que c'étoit le plus sçavant homme qui eût paru dans le Monde depuis Aristote.

Les Etrangers qui aimoient les Sciences, n'auroient pas voulu fortir de France sans voir Grotius. Jean Christenius qui étoit à Paris en 1629, eut plus de satisfaction de l'avoir vu que tout ce qu'il y avoit dans le Royaume; il en écrit ainsi à Jean Kirkman le 20 Juin 1629. (d) Ma joie a été bien augmentée d'a, voir non seulement vu, mais parlé souvent , à ce grand-homme, qui n'a point son pa, reil, & qui parle avec tant d'éloquence:
, j'entends Hugue Grotius, pour lequel j'a, vois le plus grand respect, & depuis un grand

(b) Epift. 371. p. 861.

<sup>(4)</sup> Mem. Litter. de la Grande-Bretagne, T. 9. p. 9 & 10.

<sup>(</sup>c) Du Maurier, p. 393. (d) Epist. Gudii & Sarravii, p. 191.

grand nombre d'années je pense de - même que tous ceux qui sçavent que l'on trouve dans cet homme seul ce qui suffiroit pour combler de louanges plusieurs autres. Il , sçait à fond ce qui mérite d'être sçu dans toute la Littérature sacrée & profane. Outre la connoissance des Langues Orientales. il n'y a point d'Art ni de Science dont il ne soit parfaitement instruit: c'est ce que prouve son agréable conversation: on ne , peut l'interroger fur quoi que ce foit, qu'il ne réponde exactement sans hésiter, & d'une façon à attirer l'admiration de ceux qui l'entendent. Si après les conversations de Sciences on lui demande ce qui se passe dans cette partie du Monde ou dans l'autre, il femble qu'on entende la réponse d'un Ora-, cle, qui dit les choses du monde les plus dignes d'être sçues. Sa vertu est au-dessus de tout que je puis dire; je n'ai pas assez d'éloquence pour pouvoir louer dignement , un si grand-homme.

Sarrau qui avoit été prévenu contre Grotius depuis qu'il avoit abandonné les Protestans, n'ose cependant (a) décider lequel de Saumaise ou de Grotius étoit le premier dans la Littérature, & il hésite à faire cette décision dans une lettre même écrite à Saumaise, dans laquelle il paroît fort mécontent de Grotius., Ce sera la postérité, lui mande-t-il, qui jugera si c'est vous ou lui à qui est due la première place dans la Littérature de ce

<sup>(</sup>a) Epift. Sar. p. 145.

" Siécle; elle fera plus équitable que cette

" génération-ci.

Lorsqu'il apprit la mort de Grotius, il en écrivit à Saumaise en ces termes. (a), Hu, gue Grotius a été certainement un grandhomme de nom & d'effet: il étoit l'astre de
notre siècle. Quelle perte pour les Lettres!
Tant que les Livres & les Sciences seront
en honneur, sa réputation fleurira. Pour
moi, tant que je vivrai, je me gloriserai
d'avoir été en liaison particulière avec lui.
Vous régnez seul, finit-il, en s'adressant à
Saumaise; je prie Dieu que vous régniez
, long-tems ". Il l'appelle ailleurs (b), le
Coriphée de toute l'érudition sacrée & prosane.

La Reine Christine ayant appris qu'il étoit mort, écrivit à sa veuve pour avoir ses Manuscrits, & pour lui faire un compliment de condoléance. (c) , Mon Ambassadeur peut vous avoir dit une partie de la haute esti-, me que je fais de fon admirable intelligence, & des bons fervices qu'il m'a rendus; (ce font ses termes) mais il ne sçauroit vous , exprimer parfaitement à quel point son souvenir m'est cher, & les effets de ses travaux considérables. Que si l'or & l'argent , pouvoient contribuer quelque chose à rache-, ter une si belle vie, il n'y auroit rien en mon pouvoir que je n'employasse de bon cœur , pour cet effet". Elle finit par prier sa veuve de lui procurer tous les Manuscrits de ce fca-

<sup>(</sup>a) Epist. 128. p. 143. (b) Epist. 21. p. 24. (c) Vie Latine.

sçavant homme, dontiles ouvrages lui avoient toujours fait un très-grand plaisir; elle l'asfure qu'ils ne peuvent tomber en meilleures mains, & que l'Auteur lui ayant été utile pendant sa vie, il est juste qu'elle ne soit pas privée après sa mort du fruit de ses illustres travaux.

Duncomius écrivoit à Gerard Vossius (a) le 2 Février 1646. ,, Il est certain & hors , de dispute que Grotius a été un très-illu-, stre Héros, usque ad stuporem ferè & mira-, culum; qu'il réunissoit la science & la sagesse; qu'il étoit au-dessus de toute louange, & qu'il étoit très-profond dans les

" Sciences Divines & Humaines".

Meric Cafaubon fils d'Ifaac n'avoit pas moins d'estime pour Grotius, qu'en avoit eu autrefois son illustre pére: voici ce qu'il en dit (b) dans la Préface du Livre de Hiéroclès de la Providence & du Destin. " Hugue Gro-, tius a été un grand homme, un homme , incomparable; on a vu chez lui, ce qui est , très-rare, l'esprit de paix avec le jugement, , & une érudition infinie". Auguste Buchner (c) appelle Grotius le plus grand ornement du siécle, l'oracle de la sagesse humaine, & le miracle du siécle.

Louis du Moulin, en comparant Grotius & Saumaise (d), présére beaucoup Grotius

<sup>(</sup>a) Epist. Vossii 728. p. 38. (b) Après les Lettres de Casaubon, p. 46.

<sup>(</sup>c) Vind. Grot. p. 446, 447. (d) Crenii Anim. Phil. & Hift. Part. V. p. 95.

du côté du jugement; mais il accorde à Saumaife une plus vaste étendue de connoissances. Dans un autre endroit (a) où il blâme beaucoup Grotius du parti qu'il avoit pris en matière de Religion, il en fait cependant le plus grand éloge. " Le siécle présent, dit-il, & les derniers siécles n'ont pas eu un homme fupérieur à Grotius en érudition & en jugement. Tout étoit grand en lui: il étoit très-grand Théologien, Jurisconsulte, Orateur, Poëte, Philosophe; son esprit loin d'être renfermé dans les bornes du Barreau. à peine étoit-il renfermé dans les bornes de la Nature. Gui Patin écrivoit le 24 Février 1662 (b). On a achevé en Hollande une impressión de , toutes les œuvres de Hugo Grotius que

Gui Patin écrivoit le 24 Février 1662 (b).
On a achevé en Hollande une impression de toutes les œuvres de Hugo Grotius que j'ai autresois connu; il a été le plus bel esprit de son tems: il y aura neus Tomes in folio. Il étoit admirablement sçavant, & d'un sçavoir tout beau & tout noble. Il a été le plus sçavant homme de son tems avec Saumaise, dit-il dans une autre lettre (c). Pierre Grotius, écrit-il une autre sons sons sons d'un sécole.

", Je ne parlerois pas du plus sçavant & du

;, plus grand - homme de ce Pays, dit Wic
, quefort (e), si je ne m'y trouvois obligé

par

(a) In jugulo causa, C. s. Crenius, Animad. Phil. Part. V. P. 85.

<sup>(</sup>b) Lettre 265. (d) Lettre 545.

<sup>(</sup>c) Lettre 538. (c) Ambast. L. 1. p. 95.

par les remarques qu'on a voulu faire à Bruxelles fur ce que j'en ai dit dans mes , Mémoires. Je ne doute pas que l'on ne comprenne bien que c'est de Hugue de Groot que je veux parler; j'admire avec le , reste du monde l'esprit, la probité & les , ouvrages de ce grand Perfonnage, & avec , cela par des raisons particulières qui me , donnent de la vénération pour sa mémoire". Morhof l'appelle le Phénix de son siècle (a); Hofman lui donne la même louange.

,, C'est le plus grand des hommes, disoit , Jean Meibomius (b), la lumiére & le foutien des Lettres, dont on ne peut faire , d'éloge qui ne soit au - dessous de sa vertu , & de son érudition. La pénétration de son , génie donne lieu de le comparer à un aigle

, dans les nuées, dit Oldenbourg".

On imprima en 1727, à Hall en Saxe sous le faux titre de Delft, le Livre qui a pour titre: HUGONIS GROTII Belgarum Phenicis manes ab iniquis obtrectationibus vindicati. L'Auteur, que l'on assure être Mr. Lehman (c), ne parle de Grotius que comme du plus grand-homme que la Hollande ait produit, & comparable à tout ce qu'il y a eu de plus grand ailleurs. Il se flatte que les Hollandois conviendront à la fin avec toutes les Nations, qu'il a été le plus grand ornement de leur Pays. Il a exprimé ce qu'il pensoit de ce sçavant homme dans les vers fuivans:

Hic

<sup>(</sup>a) Polihistor. L. 1. C. 24. N. 21.

<sup>(</sup>b) Pope Blount p. 946. (c) Supplément de Moreri.

Hic ille est Grotius, majus quo doctior orbis Nil habuit; credo, nil habiturus erit: Gallia quem stupuit, stupuit quem Suecia, verus Qui Phæbus Delphis, orbe pharusque fuit.

Saumaise qui déchira si impitoyablement la mémoire de Grotius, avoit été autresois un de ses grands admirateurs. Grotius lui avoit donné le titre d'*Eminentissime*, que le Pape Urbain VIII. venoit d'attribuer aux Cardinaux. Saumaise lui sit réponse le 8 Août 1630.

(a) , Non seulement vous sâchez les Cardinaux, mais vous ne me faites pas plaisir à moi-même, plus qu'Eminentissime, super Eminentissime, de me donner un titre dont

vous êtes plus digne que moi".

Ces deux Princes de la Littérature, comme on les appelloit dans ce tems-là, avoient pour lors réciproquement beaucoup d'estime & d'amitié l'un pour l'autre. On apprend par les lettres de Grotius (b), que Saumaise, malgré l'idée avantageuse qu'il avoit de sa propre science, le consultoit quelquesois. Il changea tout d'un coup de sentiment. Grotius s'imagina (c) que c'étoit pour faire sa cour à ceux qui avoient du crédit en Hollande; mais Sarrau qui les connoissoit l'un & l'autre, a assuré (d) que le froid de Saumaise n'avoit d'autre cause, que le changement de Grotius dans sa façon de penser sur les matié-

<sup>(</sup>a) Epist. 21. p. 45. (b) Epist. 229. p. 78.

<sup>(</sup>c) Epist. 697. p. 964. (d) Epist. Sarr. 160. p. 165. Epist. 163. p. 163.

tiéres de Religion. A peine la nouvelle de la mort de Grotius fut-elle répandue dans l'Europe, que Saumaife exhala toute fa bile dans une lettre qu'il écrivit de Leyde à Sar-

rau (a) le 20 Novembre 1645.

, Vous croyez, lui dit-il, que Grotius est , le premier des Scavans, pour moi, je don-, ne ce rang à Volsius. Je ne crois pas qu'il foit nécessaire d'attendre le jugement de la Postérité pour sçavoir lequel de nous deux pense le plus vrai; il suffit de consulter les Scavans d'Italie, d'Allemagne, de ces Paysci, & même ceux de France. Mais avant que de sçavoir leurs suffrages, parcourons toutes les Sciences, & examinons jusqu'où a été la capacité de Grotius. Il n'y a perfonne à qui je voulusse moins ressembler qu'à lui dans la Théologie: il est par-tout Socinien, & dans son Livre de la Vérité de la Religion Chrétienne, & dans ses Commentaires sur le Nouvean & sur l'Ancien Testament. Quant à la Philosophie, à peine peuton le comparer aux médiocres, si on le prend du côté de l'art de la dispute; je n'ai jamais vu personne qui raisonnat avec moins de force: les ouvrages auxquels Rivet & Desinarets ont répondu, en sont la preuve. , Il y a plusieurs personnes qu'on peut lui , comparer dans sa connoissance des Belles-Lettres; il y en a aussi un grand nombre qui font beaucoup au - dessus de lui. Plusieurs ont sçu autant de Grec & de Latin que

<sup>(</sup>a) Crenius, Anim. Phil. & Hist. T. 1, p. 23.

" lui; & il y a eu bien des Sçavans plus ha-, biles que lui dans les Langues Orientales. " Ses fleurs sur le Droit de Justinien sont des preuves de son habileté dans le Droit. Un Professeur d'Helmstat a entrepris de résuter , fon Livre du Droit de la Guerre & de la , Paix, & il a dit à quelques amis que j'ai , vus, qu'il feroit voir qu'il n'y avoit pas , une seule page dans ce Livre où il n'y eût des fautes grossières (a). Il est grand en " Poësie; mais dans ce Pays-ci tout le monde , lui préfére Barlæus, quelques-uns même , Heinfius. Au-reste lorsqu'il s'agit de décider , qui est le premier dans la Littérature, la , Poësie n'y entre pour rien de l'aveu de tous les bons Juges. Vossius l'emporte sur Grotius en tout genre. Ce n'est pas moi seul , qui pense ainsi; c'est le sentiment de tous les Sçavans d'Italie, d'Allemagne, de Pologne & de Hollande, ainsi que je l'ai pu connoître par leurs lettres, par leurs écrits, & par leurs conversations. Si nous com-, parons leurs écrits, quels font ceux de Gro-, tius que vous pourrez mettre au-dessus de , ceux de Vossius? Seroit-ce ses notes sur , Martianus Cappella, qu'il a faites étant presque enfant? Seroit-ce son Aratus? On y voit quelques termes Arabes qu'il a mis par oftentation: car à peine sçavoit-il les premiers élémens de cette Langue, comme n il me l'a lui-même avoué dans des lettres , que je garde, où il me répondoit sur quel-22 ques

(a) Voyez Tome I. L. III, N. IX. p. 174.

ment

ques mots Arabes qui m'embarrassoient. Me parlerez-vous de ses notes fur Lucain? Ce que Vossius a fait sur les Fragmens des anciens Tragiques & Comiques, me paroît valoir mieux que tout cela. Nous sçavons d'ailleurs combien Grotius, qui étoit cependant un grand-homme, étoit peu de chose en Critique: tout pauvre que je suis, je ne voudrois pas que mon nom fût à la tête de ses Commentaires sur le Vieux Testament; je ne trouve rien de si puérile que plusieurs de ses notes, & de si indigne d'un homme de sa grande réputation. Je parlerai ailleurs de ses Commentaires sur le Nouveau, Testament, & j'exposerai ce que j'en pense. Voilà mes sentimens sur celui qui mérite la premiére place dans la Littérature. l'ai , pour-moi un grand nombre de fuffrages dans tous les différens genres des Sçavans; je vous les nommerai, lorsque vous m'aurez dit qui font ceux qui pensent comme vous". Cette lettre, où la haine, la jalousie, la partialité se montrent à découvert, sit plus de tort à Saumaise qu'elle ne nuisit à la grande réputation de Grotius; le mépris avec lequel il parla de l'excellent Eivre du Droit de la Guerre & de la Paix, qui vaut mieux que tous les ouvrages de Saumaise ensemble, indigna toute la République des lettres contre lui. On remarqua (a) que tout ce qu'il y avoit de bon dans ses ouvrages sur le pouvoir des Rois, étoit tiré de Grotius, qu'il n'avoit pas seule-

(a) Boeclerus. Crenius, Part. 2. p. 92.

Tome II.

K

ment nommé; & que lorsqu'il s'en éloignoit, il étoit fort au-dessous de Grotius. Mais tel étoit le caractère de Saumaise: jaloux de la réputation de ceux qui pouvoient balancer la sienne, il s'estimoit trop (a), & méprisoit trop les autres, suivant le jugement du sage Gronovius. La femme de Grotius instruite des discours indiscrets que répandoit Saumaise contre la mémoire de son mari, lui sit dire (b) que s'il continuoit, la seule réponse qu'elle feroit à ses invectives, seroit de faire imprimer les lettres remplies d'éloges qu'il avoit autresois écrites à Grotius. Au-reste les invectives de Saumaise ne sirent tort qu'à lui, & l'on disoit publiquement qu'il arrachoit

le poil d'un lion mort.

On a fait deux Médailles en l'honneur de Grotius, que l'on trouve à la fin du I. Tome de l'Histoire des Provinces Unies de Mr. le Clerc. un des plus grands admirateurs de Grotius. La première représente d'un côté ce grandhomme en buste avec son nom, qui seul lui tient lieu d'éloge, Hugo Grotius; & de l'autre un coffre sur lequel sont les couronnes de Suéde & de France, pour marquer sa retraite en France & son Ambassade de Suéde en cette Cour. A côté du coffre est le Château de Louvestein, & vis-à-vis un Soleil.levant avec ces mots, Melior post aspera fata RESURGO, Je me léve plus serein après mes malheurs. Dans l'Exergue est écrit, natus 1583. ebiit 1645. La seconde médaille plus grande

<sup>(4)</sup> Crenius, p. 97. (1) Epift. Sarr. 160. p. 165.

que l'autre, représente aussi d'un côté Grotius, avec la date de sa naissance & celle de sa mort: Hugo Grotius natus 1583. 10 Aprilis, obiit 1645. 28 Augusti; au revers est cette Inscription en vers Hollandois: Le Phénix de la Patrie, l'Oracle de Delst, le grand Génie,

la Lumiére qui éclaire la Terre.

XXVI. Il nous reste à rapporter ce que l'on sçait de la famille de Grotius. Après qu'il sut mort sa femme communia publiquement avec l'Eglise Anglicane; on prétend qu'elle suivit en cela les dernières intentions de son mari, & qu'elle le disoit hautement. Il est constant (a) que Grotius avoit eu du respect pour la Religion Anglicane; mais il est assez difficile de croire qu'il ait prié sa femme de déclarer qu'il mouroit dans la Communion de cette Eglise: car outre que ce fait n'est pas aisé à concilier avec ses derniers ouvrages, il n'a pour sondement qu'une lettre datée du 23 Juin 1707, qui est appuyée sur un simple ouï-dire assez mal circonstancié.

Ce fut à la Haye que mourut la femme de Grotius dans la Communion de l'Eglise Remontrante; ce qui, selon Mr. le Clerc (b) n'étoit pas contraire aux derniers ordres de son mari, puisque les Remontrans ne regardent point l'Eglise Anglicane comme une Eglise avec laquelle ils ne puissent pas com-

munier.

Gro-

(b) Biblioth, Choisie.

<sup>(</sup>a) Voyez Testimonia, après le Traité de la Vér. de la Relig. Chrét. éd. de Mr. le Clerc, p. 344. & 351.

Grotius eut trois fils & trois filles de son mariage. L'aîné des fils s'appelloit Corneille: il fit ses études en Hollande sous la direction de son aveul paternel (a). Grotius le fit venir ensuite à Paris, où il présida à ses études. Il mandoit à Guillaume Grotius son frére le 16 Août 1630, (b) que Corneille apprenoit la Grammaire Hébraïque, qu'il étudioit le Grec, qu'il répétoit la Logique, qu'il apprendroit à fond l'Art Oratoire, sans négliger la Poesse pour laquelle le jeune Corneille avoit un goût décidé. Il fit dans la fuite d'affez bons vers, on en a quelques-uns de lui dans les Poësies de Vincent Fabricius. Grotius lui fit lire (c) les ouvrages que Vossius avoit composés sur la Rhétorique, auxquels il ne croyoit pas que l'on pût rien ajoûter. Il voulut ensuite que Corneille (d) étudiât le Droit Romain & le Droit Hollandois: il l'exercoit aussi sur la Physique & sur la Métaphysique; mais il ne fit pas de grands progrès dans les Sciences, parce que, comme le rapporte du Maurier, il étoit paresseux & aimoit le plaisir. Grotius l'envoya (e) ensuite faire sa cour au Grand-Chancelier, qui passa le commencement de l'année 1636 à Stralfund. Oxenstiern le reçut avec la plus grande bonté, il le prit à son service pour être son Sécretaire en Langue Latine (f). Grotius

<sup>(</sup>a) Epist. 195. p. 813. (b) Epist. 253. p. 832. (c) Epist. 267. p. 100. (d) Epist. 315. p. 486. (e) Epist. 364. p. 858. & 365. p. 858. (f) Epist. 368. p. 859. & 369. p. 860.

fut au comble de sa joie, lorsqu'il vit son fils à portée de mériter l'estime & la protection d'un aussi grand-homme qu'Oxenstiern. Il se flatta (a) qu'une place aussi honorable que celle qu'il avoit, l'engageroit à se guérir de sa paresse: il ne cessoit de lui faire des remontrances à ce sujet; mais le naturel l'emporta, & Corneille regarda fon emploi comme quelque chose de trop pénible. Il s'imagina (b) que la vie militaire lui conviendroit mieux: il en écrivit à son pére (c), qui combattit quelque tems ce goût naissant; mais ses remontrances n'ayant rien opéré, Grotius écrivit le 4 Avril 1638 (d) à Muller, que son fils avoit préféré Mars aux Muses; qu'il ne croyoit pas devoir s'y opposer davantage, puisque la guerre étoit aussi un des chemins de la gloire; que d'ailleurs le tems que Corneille avoit donné aux Lettres, ne seroit pas absolument perdu potr la Guerre. Il ajoûte que le Duc de Weimar étant le plus habile & le plus expérimenté de tous les Généraux, il fouhaiteroit fort que son fils servit sous un si grand Maître; qu'il le faisoit partir avec les secours qu'on envoyoit à ce Prince, & qu'il espéroit qu'il voudroit bien l'aider de ses conseils. Corneille fut très-bien reçu du Duc de Weimar (e): il entretint pendant quelque tems une correspondance exacte avec son pere, qui lui fit des complimens sur sa diligence à écrire.

Les

(e) Epist. 1129. p. 510. & 1133. p. 512.

<sup>(</sup>a) Epist. 419. p. 875. (b) Epist. 421. p. 876. (c) Epist. 427. p. 877. (d) Epist. 936. p. 415.

Le Duc de Weimar promit de l'avancer (a), s'il avoit de la docilité pour les avis de son pére; mais il étoit né si inconstant, que bientôt il se dégoûta de la Guerre. Il sut même tenté de revenir trouver son pére, qui l'en détourna, comme d'un parti qui ne pouvoit

que le deshonorer.

Le Duc de Weimar étant mort, Reigersberg conseilla à Corneille (b) de faire l'Hiftoire de ce Prince. Le jeune Grotius en écrivit à fon pére, qui l'exhorta d'exécuter ce projet, qui le mettoit à portée de témoigner, la reconnoissance qu'il avoit à un Prince à qui il avoit de grandes obligations, & qui avoit rendu de si importans services à la Suéde; d'ailleurs cet ouvrage ne pouvoit qu'être utile à l'Auteur, en le mettant dans la nécessité d'étudier l'Art Militaire pour pouvoir en parler convenablement. Corneille s'en tint feulement au projet (c); il changea d'armée, & il vint servir dans celle du Maréchal de Châtillon. Il n'y resta pas longtems: il sit: la Campagne de 1640 en qualité de Porte-Etendard de la Colonelle dans un Régiment de Cavalerie Allemande, qui étoit au fervice de la France. Il y eut peu de tems après une Compagnie, cependant il voulut aller faire la guerre dans la Valteline (d). Il n'y fut pas longtems sans avoir envie de se mettre au service-

<sup>(</sup>a) Epist. 446. p. 881. 442. p. 880. & 445. p. 881.

<sup>(</sup>b) Epist. 1306. p. 592. (c) Epist. 506. p. 885. 465. p. 886. 1371. p. 623. (d) Epist. 1607. p. 716. 1616. p. 717. 537. p. 916. 679. P. 958. & 678. p. 960.

vice des Vénitiens. Il ne confulta point son pére; il alla à Venise pour faire son traité avec les Vénitiens. Il y a apparence qu'il ne put point s'accorder avec eux, car Grotius écrivoit le 16 Juillet 1644. (a) , Corneille , reviendra de chez les Anténorides sans avoir rien fait". Ce caractére inconstant déplassoit fort à Grotius (b), qui sur la fin de fa vie parloit de ce fils avec une grande indifférence.

Dans la fuite des tems, lorsque les Etats de Hollande voulurent dédommager ceux qui avoient été perfécutés injustement pendant la trop grande puissance des Stathouders (c), ils donnérent à Corneille Grotius une Compagnie de Cavalerie, à Mombas leur beau-frére un Régiment; & on leur permit d'en difposer & de les vendre aussi avantageusement qu'ils pourroient, ce qui étoit contre l'Usage & les Loix ordinaires.

Ce fut l'an 1663 que la Hollande chercha ainsi à réparer les injustices qui avoient été autrefois commifes contre Grotius. Corneille mourut sans être marié. Pierre, le second fils de Grotius, avoit plus de rapport avec son pére. Il fut d'une très-mauvaise santé dans fon enfance. S'étant blessé à la cuisse (d), les Chirurgiens & les Médecins le traitérent si mal, qu'il en resta boiteux toute sa vie. Son

pé-

<sup>(</sup>a) Epist. 714. p. 968. (b) Epist. 1746. p. 746. & 720. p. 970. (c) Annal. de Basnage T. I. p. 700.

<sup>(</sup>d) Epist. 64. p. 773. 68. p. 774. & 72. p. 776.

pére ayant cru qu'il feroit plus aifé de lui donner en Hollande qu'à Paris l'éducation qui lui convenoit, l'envoya dans fon Pays natal. Le jeune Grotius donna beaucoup de satisfaction à ses parens, comme il paroît par cette lettre de Grotius à Guillaume son frère du 4 Octobre 1630 (a) .. Les nouvelles que vous me donnez de mon fils, me font grand , plaisir; qu'il continue, & il sera content , de moi ". Gerard Vossius présidoit à ses études. Grotius l'en remercia par une lettre (b), qui nous apprend que l'on reprochoit un peu de paresse à ce jeune homme. , Les exhor-, tations que vous faites à Pierre, lui dit-il, , font dignes de l'amitié que vous avez tou-22 jours eue pour moi & pour les miens. Je ne sçais pourquoi mes enfans sont si pares-, feux; apparemment parce qu'ils voient que la diligence n'a pas bien réussi à leur pére. On l'envoya en 1634 (c) à Amsterdam pour y apprendre la Sphére & la Marine: l'intention de Grotius étoit qu'après ces études il fit quelque campagne fur mer; il semble que que pour lors il en vouloit faire un Marin. Pierre avoit envie (d) d'apprendre l'Arabe à Leyde fous le sçavant Golius; mais son pére lui permit seulement d'aller rendre visite à cet illustre Professeur, & de lui demander quelques avis sur la prononciation de cette Langue, qu'il comptoit que son fils pourroit ap-

prendre sans Maître dans ses heures de loisir.

Gro-

<sup>(</sup>a) Epist. 258. p. 833. (b) Epist. 324. p. 115. (c) Epist. 326. p. 849. (d) Epist. 328. p. 849.

fiuss

Grotius auroit souhaité que son fils voulût aller voyager dans les Indes Orientales (a), ou si ce voyage lui paroissoit trop éloigné, qu'il allât du moins dans le Brésil, ou dans quelque autre partie de l'Amérique, pour y apprendre ce qu'on ne peut apprendre que dans ces Pays-là, & des choses qui pour-roient lui être utiles dans un autre tems.

Vossius cependant rendoit de bons témoignages, non seulement du progrès que Pierre faisoit dans les Sciences, mais aussi de ses bonnes mœurs (b). Il voulut joindre aux connoissances que son pére lui recommandoit. l'étude de la Jurisprudence. Grotius ne s'y opposa point. Il étoit inquiet sur le parti que ce jeune-homme prendroit; il écrivoit à Vosfius le 17 Mai 1635. (c) , Je voudrois bien or fcavoir ce que la fanté de mon fils lui per-,, mettra de faire, & quels sont ses desseins. Il y a des choses qui doivent le rendre peu agréable à la Cour, & peu capable de grands voyages sur terre. Je ne m'opposerois pas: qu'il essayat de la mer. Je ne suis pas de caractère à forcer l'inclination de mes enfans: il est fait de façon à devoir aimer la vie fédentaire; mais comme il a beaucoup de feu, je doute que cette vie lui convienne. Je vous prie de prendre langue à ce: fujet avec lui & avec ses amis, & de me , donner en même tems vos conseils. Il écrivit encore quelque tems après à Vos

<sup>(</sup>a) Fpist. 353. p. 855. (b) Epist. 352, p. 126, (c) Epist. 407. p. 148.

fius (a), que si son fils avoit de l'éloignement pour les longs voyages, il feroit cependant bien de s'appliquer à ce qui regardoit le Commerce & la Marine; qu'il aimeroit beaucoup mieux qu'il fit fon occupation de ces matiéres que des chicanes du Barreau: ,, Ce n'est , pas, ajoûte t-il, qu'une connoissance générale du Droit Public & des Loix de fass 22. Patrie ne puisse lui être utile, quelque par-,, ti qu'il prenne; mais je voudrois que ce ne , fût point-là son principal objet, & qu'il se , souvint toujours de ce précepte d'Horace, , songez à ce que vous avez à faire. Si c'est , par amitié pour moi qu'il veut traduire ma Tragédie de Sophomphanée, il mérite que , je l'en loue, même quand il feroit quel-, ques fautes: je ne serois pas cependant fa-, ché que cette Piéce fût traduite par quelque autre plus avancé en âge & plus habile en Poëfie. Ce jeune-homme incertain fur le parti qu'il. devoit prendre, hésitoit quelquesois s'il n'iroit pas chercher fortune en Suéde à l'appui.

Ce jeune-homme incertain sur le parti qu'il devoit prendre, hésitoit quelquesois s'il n'i-roit pas chercher fortune en Suéde à l'appui du nom de son pére. Grotius l'ayant sçu, manda (b) à son frère: ,, Si mon sils espère ,, s'avancer en Suéde, je ne vois point d'au-, tre moyen que par une grande connoissan-

,, ce de la Marine & du Commerce. La pro-,, fession de Jurisconsulte est peu lucrative,

& ne réussit pas à tout le monde.

Vossius en étoit toujours très-content (c).

<sup>(</sup>a) Epist. 453. p. 170. (b) Epist. 357, p. 856. (c) Epist. 364, p. 858. & 369. p. 860.

L'ardeur qu'il avoit pour l'étude du Droit; détermina Grotius à lui proposer de traduire les Institutions du Droit des Hollandois en beau Latin comme celui du Digeste; & il pria Guillaume Grotius son frére & tous ses amis de vouloir bien exciter & aider son fils à exécuter ce projet, qui pouvoit être utile & au Public & à l'Auteur. Il manda la même chose à Gerard Vossius (a). Guillaume Grotius travailla avec fon neveu à cette traduction. Grotius l'en remercia (b); il le pria en même tems de lui faire lire ce qui dans le Digefte auroit rapport à son Livre, lorsqu'il le traduiroit.

Il fut question dans l'Eté de 1636 d'un voyage du Brésil pour Pierre Grotius à la suite du Comte de Nasfau. Grotius l'approuva, pourvu qu'on donnât un emploi honnête à fon fils, qui le mît en état de s'instruire & d'apprendre la Marine. Il le fouhaitoit d'autant plus, que l'état présent de ses affaires ne lui permettoit pas de l'entretenir d'une facon aussi

décente que son fils l'auroit souhaité.

· Si ce projet du voyage du Brésil ne réussiffoit pas, Grotius fouhaitoit (c) que son fils passat l'Hiver à la Haye à étudier la Pratique, & vînt en France dans le Printems de 1637, pour prendre des degrés dans l'Université: d'Orléans; retourner ensuite à la Haye s'instruire, & après cela aller être Avocat à Amf-

. ter-

<sup>(</sup>a) Epist. 573, p. 225. (c) Epist. 380, p. 863,

<sup>(</sup>b) Epist. 379. p. 862.-

terdam, où la profession étoit plus lucrati-

Le voyage du Brésil n'eut pas lieu. Pierre Grotius se rendit chez son pére dans l'Eté de l'année 1637. (a) Il en parut très-content, ainsi qu'on en peut juger par la lettre qu'il écrivit à son frère le 15 Août de cette année. " Pierre est arrivé, lui mande-t-il; il doit a-,, voir bien de la reconnoissance pour vous, ,, pour son grand-pére, & pour tous ses amis , & ses parens, qui lui ont inspiré des inclinations si honnêtes. Je suis assez content de sa diligence, écrit-il six mois a-,, près (b); je ne crains que son ambition: c'est le défaut des jeunes-gens Il vivra a-, vec plus de tranquillité, & fera mieux fes 22 affaires en plaidant. Il doit bientôt retourner chez vous. Je vous prie de l'engager , à étudier la Pratique du Palais. Ce qu'il ne faut pas manquer de lui inspirer, c'est , la diligence & l'amour du travail". Il se préparoit à son voyage de Hollande 'c), lorsqu'un Chirurgien lui promit de le faire marcher droit. Les commencemens firent espérer qu'il réussiroit, ou en tout, ou du-moins en partie; mais ce ne furent que des promesses sans effet, & il partit peu de tems après pour la Hollande vers la fin d'Avril 1638. Grotius ne regretta point le tems que son fils avoit été en France. ... Ce n'a été, mande-22. t-il à son frère (d), ni un tems perdu pour , lui.

<sup>(</sup>a) Epist. 405. p. 870. (b) Epist. 421. p. 876. (c) Epist. 425. p. 876. (d) Epist. 426. p. 877.

Iul ni pour moi: car il a appris plusieurs choses utiles, & c'a été pour moi un grand 22 plaisir de faire part de mes connoilsances , à un de mes enfans, ou du-moins de le mettre en état de s'instruire par lui-même. ... Je vous le recommande, & je vous prie de l'exercer de façon qu'il puisse tenir un rang , distingué parmi les Orateurs & les Jurisconfultes, & que son mérite reproche aux Hollandois les violences qu'ils ont commi-, ses contre son pére: ce que je vous recommande fur toutes choses, est d'entretenir , les fentimens de piété que je lui ai inspi-, rés, & de ne le lier qu'avec des gens qui , foient dans ces mêmes fentimens.

Grotius écrivit à Vossius (a) lorsque son fils partit pour s'en retourner en Hollande : il le pria de vouloir bien continuer de veiller fur les études de ce jeune-homme; il l'assure en même tems que la bienveillance que la Ville d'Amsterdam lui conserve, est la seule raison qui l'engage à consentir qu'une partie de luimême habite dans un Pays où il a été si maltraité.

Vossius & Guillaume Grotius furent trèscontens de Pierre Grotius, & ils en firent de grands éloges à fon pére (b), qui lui écrivit pour le louer de fon affiduité au Barreau. lui donne en même tems une méthode pour plaider avec fuccès, dont il s'étoit lui-même bien

<sup>(</sup>a) Epist. 946. p. 419. (b) Epist. 1014. p. 454. 445. & 447. p. 881. & 1134. p. 512.

bien trouvé autrefois; on en a parlé (a) ailleurs. Il fongeoit des ce tems-là à le domicilier le plutôt qu'il seroit possible à Amsterdam, afin qu'il y apprît la Marine, le Commerce, le Droit de cette Ville, & enfin les connoissances qui pouvoient contribuer à sa fortune. Il vouloit l'accoutumer à un travail oui le mît en état de vivre fans fon fecours. , S'il croit, écrivoit-il à fon frére (b), trou-, ver la fortune avec l'argent qu'il aura de , moi, il fe trompe beaucoup: qu'il m'imi-, te, & qu'il fasse lui-même son chemin, au-, trement qu'il ne compte pas sur mes libé-, ralités". Il lui fit faire des reproches le 21 Avril 1640 (c) fur ce qu'il couroit trop, fur ce qu'il apprenoit l'Italien, & plusieurs chofes dont il n'avoit pas besoin. , Ce n'est pas-, là le moyen, disoit-il, ni de me plaîre, ni d'être utile à lui-même.

Enfin il commença à plaider à la Haye dans le Printems de l'an 1640. (d) Il fut question dans ce tems - là de le faire Pensionnaire de Boisleduc: il falloit pour cela quelque argent que Grotius ne resusoit pas; mais il avoit de la peine à croire que le Prince d'Orange confentît que son sils eût cette place, à-moins qu'il n'abjurât l'Arminianisme. D'ailleurs Pierre Grotius étoit si nouveau dans la Jurisprudence, que son pére ne le croyoit pas encore en état d'occuper une place dont l'expé-

rien-

(b) Epift. 455. p. 883. & 465. p. 887. (c) Epift. 469. p. 887. (d) Epift. 492. p. 896.

<sup>(</sup>a) Voyez L. I. N. XVI. p. 39.

rience lui avoit appris la difficulté: il auroit beaucoup mieux aimé que son fils allat à Amsterdam, y fuivît le Barreau, & cherchât à s'y bien allier; afin que ses enfans pussent quelque jour entrer dans la Magistrature d'une Ville qui étoit la feule qui foutînt la Liberté mourante.

Il paroît que Pierre Grotius avoit de la répugnance à aller à Amsterdam; car fon pére écrivoit ainsi le 9 Mars 1641 (a) à Guillaume Grotius son frère: ,, J'ai examiné avec ma , femme ce qui regarde les affaires de Pierre: nous fommes d'avis qu'il aille à Amster-, dam, si on peut l'y déterminer; si cela ne , se peut pas, il n'y a qu'à lui dire de venir , ici: il me fervira de Sécretaire, & je lui , donnerai des leçons de Jurisprudence, qu'il , auroit peut-être de la peine à recevoir ail-, leurs. Qu'il apporte avec lui ce qu'il a , traduit des Institutions du Droit Hollandois". Il changea bientôt de fentiment, car il manda à son frère le 13 Avril de cette même année (b): , Je ne veux point que Pierre vienne ici, , ainsi retirez-le chez vous".

Cette incertitude de Pierre Grotius chagrinoit son pére. , J'appréhende fort, disoit-il , en écrivant à Guillaume son frère (c) , qu'il ne porte quelque jour la peine de ses , defobéiffances continuelles". Il lui déclara (d) qu'il n'avoit point à attendre de lettres de lui, à-moins qu'il ne lui envoyât la tra-

duc-\_-

<sup>(</sup>a) Epist. 537. p 916. (b) Epist. 542. p. 918. (c) Epist. 553. p. 924. (d) Epist. 555. p. 925. (c) Epift. 553. p. 924.

duction Latine des Institutions du Droit de Hollande, qu'il lui avoit enjoint de faire il avoit déjà du tems. , J'appréhende fort, , mandoit-il à son frère (a), que les conseils que Pierre prend & prendra dans la suite, ne s'accordent pas avec ce qu'il doit à sa , conscience. J'ai résolu de remettre le tout entre les mains de Dieu. & de ne m'en point mêler. Je n'aime pas qu'on me rap; , pelle la douleur que tout cela me cause". Quelque tems après il en fut plus content, & il écrivoit à Guillaume Grotius le 28 Février 1643 (b). , Je loue beaucoup mon fils Pierre de s'appliquer au Barreau; c'est le , moyen d'apprendre beaucoup de bonnes choses, de se faire de la réputation, d'a-, masser quelque chose, & de se mettre en état de parvenir à des grades confidéra-, bles". Voilà tout ce que les lettres de Grotius nous apprennent de ce fils; la suite de sa vie devient plus intéressante.

Il fit l'an 1652 un mariage d'inclination (c); (20) il épousa la fille d'un Procureur riche & belle. Cette alliance déplut à sa mére & à ses amis. Il y eut l'année suivante un parti puisffant (d) qui vouloit lui procurer la place de Gressier de la Ville d'Amsterdam; mais Veue Linchovius s'y opposa avec violence & aigreur: il soutint qu'une place de cette nature

ne.

(d) Epift. 34. p. 348.

<sup>(</sup>a) Epist. 588 p. 933. (b) Epist. 641. p. 949. (c) Recueil des Lettres de Burman, T. III. Epist. 33. p. 46. (29) Je me crois obligé d'avertir que ces citations des Lettres du Recenil de Burmau sont santives. \*

ne devoit pas être pour le fils d'un Profcrit, qui avoit eu de mauvais sentimens en matiére de Religion. Les déclamations de cet homme emporté empêchérent que Grotius ne fût nommé à cet emploi; il témoigna une grande tranquillité dans cette occasion. En 1655 il eut dessein de donner une édition, complette des Ouvrages de son pére, ainsi qu'il paroît par le privilége de l'Empereur Ferdinand III. datté du 2 Octobre 1655, & qui est à la tête des Oeuvres Théologiques. Cette édition qui malheureusement n'a point été faite, devoit être en neuf volumes in folio. Le premier étoit pour les Notes sur le Vieux Testament; le second pour le Commentaire sur le Nouveau ; le troisiéme renfermoit les divers Opuscules Théologiques; le quatriéme le Traité de Jure Belli & Pacis, l'Apologie & l'Ouvrage de Imperio Summarum Potestatum circa Sacra; le cinquiéme les Ouvrages de Jurisprudence; le sixième les Ouvrages Historiques; le septiéme les Philologiques; le huitiéme les Poësies traduites, l'Anthologie, le Stobée, l'Extrait des Tragédies & des Comédies; le neuviéme enfin les Poësies & les Lettres. Il y a apparence que le départ de Pierre Grotius de Hollande fut cause que ce projet n'eut pas lieu; ce ne fut que longtems après en 1679, que parut la belle edition des Ouvrages Théologiques de Grotius en trois volumes in folio, dédiés à Charles II. Roi d'Angleterre par Pierre Grotius, dont l'Epître Dédicatoire est dattée du dernier Février 1678. Le Libraire dans un Ayant, propos ayoit promis d'imprimer. mer tous les autres Ouvrages de Grotius même ceux qui ne l'avoient pas encore été; mais il n'a pas fatisfait à ses engagemens.

Les ennemis de Grotius s'oppofant touiours à l'avancement de son fils, il entra au fervice de Charles-Louis Electeur Palatin, à qui Hugue Grotius avoit rendu de très-bons offices pendant fes malheurs. Ce Prince le

chargea de ses affaires en Hollande. Les esprits s'étant radoucis, & la face des affaires avant changé en Hollande, Pierre Grotius fut nommé Pensionnaire d'Amsterdam l'an 1660. Il exerca pendant sept ans cet important emploi avec la plus grande réputation. C'étoit à cette place que les vœux de Hugue Grotius pour son fils se terminoient. Le Comte d'Estrade étoit pour lors Ambassadeur de France en Hollande : il n'étoit pas content du Pensionnaire d'Amsterdam, qui étoit peu favorable aux intérêts du Roi, par le ressentiment qu'il avoit contre ce Prince qui avoit chassé de France Mombas beau-frére de Pierre Grotius. Il en écrivit ainsi au Roi le 1 Février 1663. (a) " Je n'ai pas été à Amsterdam, parce que le Pensionnaire qui , s'appelle Mr. de Groot, est beau-frére de , Mr. de Mombas, lequel a eu ordre de Votre Majesté de sortir du Royaume pour quelque affaire où fa conduite ne lui a pas agréé : depuis ce tems ledit Sieur de Groot. ne favorise point dans Amsterdam les in-, térêts de Votre Majesté: son beau-frére Mom.

<sup>(</sup>a) Lettres de d'Estrade; T. IL p. 477

Mombas travaille à le faire revenir; c'est un homme d'esprit & de fermeté, qui a , beaucoup de crédit dans la Ville. Je n'oublierai rien pour le ramener dans les premiers fentimens où il a été". Le Roi fit réponse le 23 Mai 1663, (a) qu'il avoit eu sujet d'être mal satisfait de la conduite de Mombas; que si quelque considération pouvoit la faire oublier, ce seroit sans-doute celle du Sieur de Groot son beau-frére, dont j'estime la personne, dit le Roi. Effectivement Louis XIV. comme il le manda lui-même à son Ambassadeur le 22 Septembre 1665, (b) fit cesser le ressentiment qu'il devoit avoir contre Mombas à la confidération du Pensionnaire d'Amsterdam. Après la conclusion (c) de la Triple Alliance, la nécessité de régler les subsides avec les Puissances du Nord engagea la Hollande à envoyer Grotius en Dannemarc & en Suéde. Il alla d'abord à Coppenhague, & ensuite à Stokholm, où il prit la qualité d'Ambassadeur ordinaire (d). Les Etats n'avoient accoutumé d'entretenir dans cette Cour qu'un Ministre du second ordre; mais on jugea, dit Wicquefort, qu'on devoit faire quelque chose d'extraordinaire pour un personnage si extraordinaire, & il fut ordon-né qu'il feroit une superbe entrée aux dépens de l'Etat (e).

Le quatriéme tome des Lettres & Négo-

<sup>(</sup>a) T. II. p. 119. (b) T. III. p. 350. (c) Préface des Lettres & Négociations de de Wit.

<sup>(</sup>d) Wicquefort, Ambas. T. II. L. II. p. 556.

ciations de Mr. de Wit finit (a) par la correspondance de Pierre Grotius avec le Grand-Pensionnaire, pendant que Grotius étoit Ambassadeur en Suéde. On y apperçoit (b) que le Ministre des Hollandois avoit une grande connoissanne des hommes. Il écrivoit le 8 Décembre 1668 à Mr. de Wit: ,, Plus je ré-12 fléchis sur cette Régence de Stokholm. 22 plus je me confirme dans l'opinion où je 12. fuis, que les affaires les plus importantes , se réglent moins sur l'intérêt public que , fur celui des principaux Ministres, & que ,, le moyen de réussir le plus sûr , & qui , coute le moins, est de s'assurer plutôt de , celui qui a l'oreille du Roi que du Roi , même; parce que ce que l'on donne au 22. Public n'oblige personne en particulier 2, & qu'il n'en vient que de la gloire, mais point de reconnoissance. Lorsque je passai par le Dannemarc, je vis bien qu'on au-72 roit plus fait par le moyen de Mr. G. avec cent mille écus, qu'on n'a fait auprès du Roi même avec cinq fois plus".

Les négociations de Pierre Grotius étoient en très-bon train, lorsque Guillaume Boreel Ambassadeur de Hollande en France mourut, Grotius fut nommé par les Etats de Hollande pour le remplacer; en même tems la Villè de Rotterdam le choisit pour son Pensionnaire. Mr. de Wit étoit d'avis que Grotius donnât la préférence à la place de Pensionnaire.

<sup>(</sup>a) T. IV. p. 244; (b) T. IV. p. 306;

Il en écrivit ainsi à son ami le 14 Mai 1669 (a).

Messieurs les Bourguemestres & Conseillers de la Ville de Rotterdam viennent de
vous choisir unanimement pour leur Conseiller-Pensionnaire. Je ne crois point que
votre élection à cette Ambassade ait lieu,
supposant que Messieurs de Rotterdam le
demanderont à leurs Nobles & Grandes
Puissances; & d'un autre côté, que vous
préférerez ce rétablissement honorable dans
un emploi, dont Mr. Hugo Grotius votre
pére avoit été dépouillé indignement, à un
exil doré: car c'est ainsi qu'on peut nommer une Ambassade. Vous aurez par devers vous des raisons qui vous détermineront à prendre ce parti, sans qu'il soit nécessaire que je vous en fournisse".

Grotius se trouva fort embarrassé. Il manda le 22 Mai 1669 à Mr. de Wit (b) qu'il étoit dans une situation à ne pouvoir faire de réponse positive; qu'il avoit répondu à Messieurs de Rotterdam avec autant de civilité que de reconnoissance de la faveur qu'ils lui avoient faite de penser à lui, mais qu'il ne se déclaroit point sur l'acceptation de l'emploi.

La Hollande avoit pour lors besoin de son plus habile Ministre auprès de Louis XIV. Pierre Grotius ne put pas resuser ses services à sa Patrie dans des circonstances si critiques. Il étoit question de réconcilier les Provinces-Unies avec le Roi, qui avoit résolu de leur déclarer la guerre, parce qu'il croyoit avoir de

de grands sujets de se plaindre de leur conduite. Grotius étoit le seul Ministre qui auroit pu y réussir, si les esprits n'eussent pas été irréconciliables, dit Wicquesort. Le Roi, quoique vivement irrité contre la Hollande, eut la plus grande considération pour son Ambassadeur. La guerre ayant été déclarée en 1672, Pierre Grotius sut envoyé de-nouveau au Roi, pour voir s'il n'y avoit pas moyen de parvenir à un accommodement; mais le Roi n'avoit pas fait de si formidables préparatifs de guerre pour conclure sitôt la paix.

Grotius retourna à la Haye (a), fervir la République en qualité de Député aux Etats-Généraux. Il n'y fut pas longtems sans éprouver un cruel revers dans sa fortune; il fut enveloppé dans la disgrace de Messieurs de Wit. On le dépouilla de ses dignités, il courut risque d'être assassimé, ce qui lui sit prendre la résolution de quitter la Hollande. Il vint à Anvers, où l'on voulut attenter à sa vie.

Il se retira à Liége, ensuite à Aix-la-Chapelle & à Cologne. Il étoit pour lors question de la Paix générale. Grotius rendit de grands services aux Plénipotentiaires de Hollande; on lui permit de revenir dans sa Patrie, après en avoir été deux ans absent. Il demeura quelque tems à la campagne assez tranquille; mais Wicquesort, Ministre du Duc de Brunswic en Hollande, y ayant été arrêté, on trouva dans ses papiers plusieurs lettres de Gro-

<sup>(</sup>a) Du Maurier,

Grotius où il y avoit, disoit-on, (a) plusieurs choses indiscrétes sur les affaires d'Etat, & contre les Ministres de la République. En conséquence il sut arrêté, & ou lui sit son procès. Quinze Juges surent nommés pour prendre connoissance de cette affaire, neus le déclarerent innocent. C'étoit dans le mois de Novembre 1676. Nicolas Heinsius, peu prévenu en sa faveur, écrivoit le 6 Décembre suivant à Gravius: ,, ll est certain qu'il y a , de l'imprudence & de la malice dans ce , qu'a fait Grotius; mais je laisse à juger , aux autres s'il est coupable de Léze-Ma-, jesté".

Il n'y a pas d'apparence que ses Juges lui eussent fait grace, s'il eût été convaincu de quelque crime capital. On sçavoit que le Prince d'Orange le haissoit, & pour lors les Hollandois cherchoient à lui plaîre par toute

sorte de moyens.

Pierre Grotius ainsi échappé des mains de ses. ennemis, se retira avec sa famille dans une campagne qu'il avoit près de Harlem, où il passa le reste de ses jours occupé à élever ses enfans, & à lire les meilleurs Auteurs. Il y mourut à l'âge de soixante & dix ans. Quelques - uns ont prétendu qu'il avoit été empoisonné, mais cela s'est dit sans fondement.

Ceux qui l'ont connu particuliérement, en ont parlé comme d'une des meilleures tê-

<sup>(</sup>a) Heinsii Epist. 387. & 392. Voyez le Recueil de Eucman, T. IV. p. 46. T. V. p. 589.

tes de son siècle. ,, Pierre de Groot, fils du ,, grand Grotius, n'étoit pas si sçavant que , son pére, dit Wicquefort; mais j'estime pouvoir dire qu'il étoit pour le moins aussi habile Ministre. On ne peut pas dire trop de bien de cet homme, qui étoit au-dessus de tous les éloges. J'écris ceci dans le tems que j'apprens son décès. Que je plains la Hollande, d'avoir perdu un homme qui auroit aidé à réparer les brêches que les désordres ont fait dans l'Etat depuis quelques années! Il réunissoit la solidité de l'esprit avec les graces : il falloit même qu'il réunît ces qualités dans un degré éminent, puisqu'elles perçoient à-travers une figure fort hideuse. On peut dire de Mr. de Groot (c'est toujours Wicquefort qui parle) que jamais un corps si mal fait ne logea une fi belle & fi grande ame. Il avoit une présence d'esprit admirable, la conversation charmante, le jugement net & folide, des sentimens justes & équitables, une très-grande connoilsance de toute sorte d'affaires tant domestiques qu'étrangéres, 2, & fur-tout ce que les François appellent " l'art de plaîre".

Le troisième fils de Grotius s'appelloit Diederic; il fit ses premières études d'une saçon très-brillante. Grotius écrivoit à Guillaume son frère le 16 Août 1630 (a)., Je me ré-, jouis de ce que les progrès de Diederic , sont même au-dessus de nos espérances.

,, Je

, Je souhaite qu'il continue". C'étoit Jean Grotius son grand-pére qui veilloit sur sa conduite (a). Lorsqu'il commença à être en état de prendre un parti, Grotius le destina à être Ingénieur. Il travailla fous Boschius trèscélebre dans ce tems-là; il vint ensuite trouver son pére à Paris au commencement de l'année 1636. Grotius pria le Duc de Weimar (b) de vouloir bien le prendre à fon service. Il entra dans la Maison de ce Prince en qualité de Gentilhomme. Il y fut trèsconfidéré: le Duc le fit fon Aide-de-Camp. Grotius paroissoit fort content de son fils, lorsque ce jeune-homme eut le malheur de perdre fon protecteur.

Lorique Grotius apprit la mort du Duc de Weimar, il songea austitôt à mettre Diederic entre les mains du Maréchal Bannier. Il écrivit à ce Seigneur le 11 Octobre 1639 (c). Il lui rappelle que c'est le frére de cette Excellence qui le premier lui avoit fait venir la pensée d'entrer au service de Suéde. Il lui offre ensuite son fils qui avoit travaillé deux ans sous Boschius, le Chef des Ingénieurs du Prince d'Orange, & avoit été ensuite pendant plusieurs années Gentilhomme du Duc de Weimar. Il croit qu'après la mort de ce Prince illustre, qui partageoit avec Bannier

rope ,

la gloire d'être le plus grand Général de l'Eu-

<sup>(</sup>e) Epist 287, p. 848. (b) Epist. 367, p. 859 403, p. 869, 446, p. 881, & 503,

<sup>(</sup>c) Epist. 1257. p. 571. Vojez au li Epist. 1425. p. 649.

rope, il ne pouvoit mieux faire que de le donner à celui à qui personne ne pouvoit disputer le premier rang dans l'Art militaire. Il le supplie de ne charger son fils que des sonctions dont il pourra s'acquitter avec honneur. Il écrivit le même jour à Salvius (a), pour le prier de recommander Diederic au Maréchal Bannier.

Pendant que Grotius étoit ainsi occupé de placer son fils, Diederic avoit quelque desfein d'entrer au service des Hollandois. Ce projet ne plut nullement à fon pére; il lui écrivit (b) & à Guillaume Grotius, qu'il étoit indigne d'exposer sa vie pour ses plus cruels ennemis; que la Suéde étoit sa vraie patrie; que c'étoit à ce Royaume qu'il falloit confacrer ses jours; que c'étoit-là où il devoit chercher les récompenses après les avoir méritées. , Si la vie militaire déplaît à mon , fils, mandoit-il à son frère, il trouvera du , repos dans la maison du Général Bannier, , où en exerçant la profession d'Ingénieur , dans laquelle il pourra rendre service & , s'acquérir de l'honneur, je ne cesserai de , l'aider, & j'espére que je trouverai autant , d'amis en Suéde que j'ai d'ennemis en Hol-, lande. Si mon fils s'abbaissoit jusqu'à leur , aller demander des graces, il n'est pas , digne de m'appeller son pére. S'il aime , mieux être chez vous Enseigne que Capi-, taine ailleurs, il n'a pas l'esprit assez éley vé,

<sup>(</sup>a) Epift. 1258. p. 571. (b) Epift. 472. p. 888.

, vé, & il ne se souvient pas assez de ce qu'il a été". Diederic avoit dessein de faire l'Histoire du Duc de Weimar (4). Grotius loua ce projet comme digne d'une ame reconnoissante. Il lui fit dire que s'il travailloit à cet Ouvrage chez le Maréchal Bannier, il feroit sa cour à ce Général, qui étoit en situation de pouvoir le récompenser. Diederic suivit enfin les intentions de son pére (b), il se rendit au Camp du Maréchal Bannier. Il fut fait prisonnier de guerre par les Bavarois dans une affaire malheureuse près de Dillingue & de Memmingue sur la fin de l'année 1643. Grotius employa aussi-tôt tous ses amis pour procurer la liberté à son fils: il écrivit, (c) au fameux Jean de Vert; il s'adressa au Duc de Baviére (d) pour le supplier de vouloir bien le lui renvoyer le plutôt que cela se pourroit : il écrivit (e) en même tems à fon fils pour l'engager à le venir trouver dès qu'il auroit sa liberté, afin de consulter ensemble sur ce qu'il auroit de mieux à faire. Diederic avoit envoyé à son pére l'histoire de la malheureuse action dans laquelle il avoit été pris; Grotius la fit imprimer pour en donner des copies à ses amis, & en envoyer aux Ministres de Suéde.

Diederic fut mené à Tubinge (f), de-là à Ulm;

<sup>(</sup>a) Epist. 475. p. 889. (b) Epist. 498. & 500. p. 898. 1771. p. 623. 682. p. 961. 683. p. 961. & 686. p. 962. (c) Epist. 688. p. 962. (d) Epist 1639. p. 721.

<sup>(</sup>s) Epitt. 1640. p. 721. (f) Epitt. 693. p. 963. 695. p. 964. & 699. p. 966.

Ulm; on le mit dans une citadelle entre Ulm & Ausbourg. Il n'y resta pas longtems. Le Duc de Baviére n'eut pas plutôt reçu la lettre de Grotius, qu'il donna des ordres pour que Diederic eût la liberté d'aller où il voudroit. après qu'il se seroit arrangé pour le prix de fa rançon, qui fut évalué à mille florins (a). Il vint à Paris: dès qu'il y fut, Grotius écrivit (b) à l'Electeur de Baviére pour lui faire ses très-humbles remercimens: il assure que n'ayant qu'un feul moyen de lui témoigner sa reconnoissance, qui étoit de travailler autant qu'il le pourroit à la Paix générale, qui faisoit l'objet des désirs de Son Altesse Électorale, il ne s'y épargneroit en aucune façon. Il écrivit dans le même goût à Ketner, Ministre de Baviére (c).

Diederic retourna faire la guerre en Allemagne fous le Maréchal de Turenne (d); il fit la campagne de 1644. Il fut encore fait prisonnier, mais il eut peu de tems après sa liberté, & il servit sur la fin de cette même campagne (e). Il su détaché par le Duc d'Anguien & le Maréchal de Turenne pour aller prendre Fridelsem & Neudstad: ils l'envoyérent ensuite chez la Landgrave de Hesse. Il s'acquitta au mieux de toutes les commissions qui lui avoient été donnéés (f). Le Duc d'Anguien en sit de très-grands éloges:

<sup>(</sup>a) Epist 701. p. 966. (b) Epist 1659. p. 725. (c) Epist 1660. p. 725. (d) Epist 706. p. 967. (e) Epist 720. p. 970. 723 p. 971. & 728. p. 972. (f) Epist 731. p. 973. 732. p. 973. 744. p. 977. & 1757. p. 749.

la Landgrave le reçut tout au mieux, en confidération des bons fervices que fon pére avoit rendus à la Maifon de Heffe. Le Maréchal de Turenne le renvoya une feconde fois chez la Lantgrave. Le Duc d'Anguien promettoit d'avoir foin de la fortune de ce jeune-homme, & l'approbation d'un Prince qui étoit le Mars de fon fiécle, & qui fe connoissoit si bien en hommes, est un des grands éloges que l'on puisse faire de Diederic.

Il mourut malheureusement (a) sans avoir été marié, étant encore jeune. La Reine Christine ayant abdiqué la couronne en faveur de Charle-Gustave, Diederic & Corneille Grotius prirent le parti d'aller trouver ce Prince, qui avoit fort connu & estimé leur pére en France, en intention de lui offrir leurs fervices & d'obtenir de l'emploi. Etant partis de Hollande à ce dessein, quand ils furent à la moitié du chemin de Hambourg, entre Emden & Bréme, un malheureux valet qui avoit servi Diederic depuis plusieurs années, tenté par l'argent, résolut de tuer les deux fréres. Il entra la nuit dans la chambre de Diederic Grotius, & tua d'un coup de pistolet son Maître qui étoit endormi : il se préparoit à en aller faire autant à Corneille Grotius, mais celui-ci ne dormoit point: il étoit pour lors occupé à composer quelque Epigramme Latine. Dès qu'il eut entendu tirer près de lui, il prit un pistolet qu'il avoit fur une chaife près de son lit, & voyant venir

<sup>(</sup>a) Du Maurier.

nir le meurtrier tout doucement, (car il faifoit clair de Lune) il le tira le premier, & l'étendit sur la place. A ce bruit tout le monde de l'hôtellerie se léve; on se faisit de ce scélérat qui étoit fort blessé, & il fut mis entre les mains de la Justice, qui le sit punir

du dernier supplice. Hugue Grotius eut aussi trois filles, Françoife, Marie & Cornélie. Françoife la plus jeune (a) nâquit dans le mois d'Octobre 1626. Elle ne vint pas à terme, sa mère n'étoit que dans son huitième mois lorsqu'elle en accoucha. Aussi cette jeune personne ne vécut pas longtems, elle mourut au commencement de l'an 1628 (b). Marie sa seconde fille mourut à Paris dans le mois de Mars 1635, (c) de la fatigue & du froid qu'elle avoit eu dans le chemin qu'elle fit pour venir dans cette ville. Grotius apprit cette mort à Jean Grotius son pére (d) par une l'ettre du 23 Mars 1635. II lui affure qu'elle est morte presque sans douleur, & avec de grands sentimens de piété. Nous supportons ce malheur ma femme & , moi, dit-il, comme des gens accoutumés , à l'adversité. Et d'ailleurs pourquoi nom-, merions nous cette mort un malheur ? , Dieu n'a - t - il pas droit de reprendre ce , qu'il nous avoit donné; & ne devonsnous pas nous flatter qu'elle est arrivée à cette vie bien - heureuse, que les jeunes-22 gens

<sup>(</sup>a) Epist. 135. & 137. p. 794. (b) Epist. 204. p. 816. (c) Epist. 374. p. 137. (d) Epift. 377. p. 138.

gens ne doivent pas fouhaiter avec moins d'ardeur que les vieillards? Nous voilà donc débarrassés de la peine de lui chercher un mari. Nous eussions peut-être eu de la peine à en trouver un qui lui eût convenu & à toute sa famille; & quand nous en eussions trouvé un qui nous eût d'abord plû à tous, n'étoit-il pas à crain-, dre qu'il n'ent déguisé pour quelque tems fon caractère, & que dans la suite il ne 2) l'eût rendue malheureuse ? La voilà délivrée de la peine de mettre des enfans au monde, & de les élever. Plus heureuse que sa mére, elle ne verra pas des Juges , irrités contre son mari, parce qu'il est in-, nocent ; elle ne fera pas obligée de s'en-, fermer dans une prison pour son mari; ,, elle ne ménera pas une vie errante pour , l'accompagner. Congratulons-la de ce que , Dieu l'a retirée de ce Monde, avant qu'elle en connût les maux & ce qu'on en appelle , les biens. Congratulons-nous nous-mêmes ,, d'avoir vécu avec elle, tant que la vie lui , a été agréable & fans mêlange d'amertu-, me. Ce qui se passe aujourd'hui dans le " Monde Chrétien, ne doit pas faire aimer , la vie: on n'y voit que des divisions dans , l'Eglife & des guerres fanglantes, des gens , blessés, des femmes infultées, des morts , cruelles, une infinité de personnes rédui-, tes à la mendicité. La Bohême, la Mo-, ravie, la Silésie sont au pillage: les héri-, tiers des plus nobles familles sont réduits , pour vivre de recourir aux aumônes des L 4 22 au,, autres, si l'on peut appeller vivre, traîner ,, ses jours dans la misére, en souhaitant la

, mort qui peut seule la terminer".

Cornélie, l'aînée des filles de Grotius qui furvécut à son pére, épousa Jean Barthon Vicomte de Mombas, Gentilhomme de Poitou, qui fut obligé de se retirer de France, ayant déplû au Roi Louis XIV: il vint en Hollande, d'où il fut obligé aussi de s'enfuir, ayant été enveloppé dans les malheurs qui sirent périr Messieurs de Wit, & qui donnérent tant de chagrin à Pierre Grotius son beau-frére.

chagrin à Pierre Grotius fon beau-frére. Grotius eut un frére, avec lequel il conferva toute sa vie la plus tendre liaison; il s'appelloit Guillaume Grotius. Il fut le confident des études & des projets de son frére. Les lettres que nous avons de Hugue Grotius à Guillaume, nous apprennent qu'il y avoit entr'eux la plus parfaite amitié. Hugue qui était l'aîné, contribua à l'éducation de son frére, & présida à ses études. Nous avons une lettre de Grotius dattée le 28 Septembre 1614. de Rotterdam, & écrite à son frère (a), dans laquelle il lui fait un plan d'étude. , Je suis d'avis, lui dit-il, qu'il faut pour , être sçavant dans le Droit, & avant que d'en venir aux Jurisconsultes, lire avec at-, tention le second & le cinquiéme livre des , Ethiques à Nicomaque d'Aristote, ou son , excellente Paraphrase, qui a été donnée au , Public par Heinsius; ensuite la Rhétorique , d'Aristôte, avec le Commentaire qui est , affez

<sup>(</sup>a) Epist. 3. p. 751.

, affez sçavant; après cela les Offices de Ci, céron, les Paradoxes, de Finibus, des Loix,
, les Topiques, & de l'Invention. Je sou, haitterois qu'en lisant, vous sissiez des extraits, ou du-moins que vous marquassez
, à la marge de vos livres tout ce qui a rapport au Droit de la Nature & des Gens,
, à l'origine des Loix & de la Magistrature, au Droit Public & au Droit Particulier.
, Après que vous vous serez acquitté de ce
travail, nous penserons à autre chose".
Ce fut Grotius qui corrigea les Théses de Droit
de son frére (a)

Guillaume Grotius vint en France l'an 1617, dans le dessein d'y apprendre la Langue: il se retira à Senlis, où il sit de grands progrès dans le François. Il avoit intention d'aller à Tours. Grotius approuva ce voyage, paree que l'air y étoit pur, & que l'on y parloit bien.

Guillaume Grotius aimoit, ainfi que son frére, les études Théologiques: il fit un ouvrage en vers sur le Décalogue, dont Grotius parle dans une lettre écrite dans la prison de Louvestein le 1 Novembre 1620. J'ai, lu avec plaisir, lui dit-il, ce que vous avez, fait sur le Décalogue; les maximes en sont très-bonnes, & les vers coulans.

Guillaume eut la confiance de fon frére pendant tout le tems de fa vie. Grotius lui écrivoit de Paris le 14 Avril 1622 (b). , Vous

<sup>(</sup>a) Epist. 9. p. 755. 12. p. 756. 15. p. 758. 16. p. 759. 19. p. 761. & 22. p. 761. (b) Epist. 32. p. 764.

mes malheurs: si jamais je suis en état de vous témoigner ma reconnoissance, je pardonnerai volontiers à la fortune tous les tours qu'elle m'a joués. "Il auroit souhaité sur la fin de l'année 1622 que son frére arrangeât ses affaires, de sorte (a) qu'il pût venir le voir au commencement de l'année suivante; mais ce voyage-là n'eut pas lieu: la difgrace de Grotius influa sur son frére (b); il désespéra de parvenir aux places honorables, & Grotius lui conseilla de ne songer qu'à tirer parti du travail du Palais

Il fe maria dans le mois d'Avril 1623 avec

Alida Graswinkel (c).

Cependant on arrêta à Lillo un Hollandois, qui portoit des lettres de Guillaume Grotius à fon frére. On s'imaginoit y trouver quelque chose contre l'Etat (d): on ne parloit pas moins que de le mettre en prison; mais quelque mauvaise volonté qu'eussent ses ennemis, il n'y avoit rien dans ces lettres qui pût donner le moindre prétexte de le tourmenter. Cependant Guillaume plaidoit avec succès. Grotius lui en sit ses complimens par une lettre du 28 Novembre 1625, (e) où il lui mande que la vie qu'il menoit en brillant dans le Barreau, étoit beaucoup plus agréable que celle qu'on passe dans les Charges publiques.

Guillaume Grotius composa dans ce tems-là

les

(e) Epist. 113. p. 787.

<sup>(</sup>a) Epist. 41. p. 766. (b) Epist. 42. p. 767. (c) Epist. 14. p. 770. (d) Epist. 55. p. 770.

les Vies des Jurisconsultes, sous ce titre: Vitæ Jurisconsultorum quorum in Pandectis exftant nomina, conscripta à Guillelmo Gro-TIO Jurisconsulto Delphensi. Il envoya ce Livre à son frère, qui lui manda (a) qu'il l'avoit lu avec plaisir; qu'il avoit été charmé de voir un ouvrage qui prouvoit le génie, l'érudition

& le jugement de son frére.

Guillaume Grotius que son mariage avoit empêché d'aller voir son frére en France, y alla l'an 1629. Il revint ensuite dans sa Patrie. Ayant souhaité d'avoir un portrait de Hugue Gotius (b), celui-ci eut la complaisance de se faire peindre, & d'envoyer ce portrait à son frére. La haine des Magistrats étoit encore si violente, que Guillaume faisoit un mystére de ce portrait, ce qui fut regardé par Grotius comme une action de prudence. Il fut question en 1638 de faire Guillaume Grotius Pensionnaire de Delft. Les conditions auxquelles on lui offroit cette place ne lui convenoient pas, & il la refusa; ce qui fut approuvé par Grotius, qui lui en écrivit ainsi le 13 Mars 1638 (c). , Quant à la place de 2. Pensionnaire de la Ville où nous sommes . , nés, plus j'y pense, plus je vous trouve , heureux de vous en être débarrassé, & d'avoir préféré l'honnête à l'utile: dans ce , tems-ci il n'est pas possible de conserver , cette place & son honneur en même tems.

<sup>(</sup>a) Epist. 117. p. 788. (b) Epist. 245. p. 829. 251. p. 831. & 232. p. 839.

La Compagnie des Indes le choisit pour son Avocat en 1639. Grotius en sit son compliment à son frére le 26 Mars 1639. (a) ,, j'ai , toujours aimé cette Compagnie , lui dit-il: ,, je la regarde comme le soutien de la République; si je puis lui être présentement , de quelque utilité, je n'en manquerai pas

, les occasions.

Les ouvrages que Grotius avoit faits sur l'Antechrist étoient approuvés de Guillaume & de leur pére (b): cependant, comme il y avoit sujet de craindre que l'impression de ces ouvrages n'augmentât encore le nombre & l'aigreur de leurs ennemis, Grotius lui proposa (c) de ne point se charger de les donner au Public, d'autant plus qu'il seroit aisé de trouver des gens d'un caractère éloigné de l'esprit de faction, qui s'en chargeroient volontiers; mais Guillaume Grotius se livra (d) aux hazards de cette impression, sans être esfrayé par les suites qu'elle pouvoit avoir.

Grotius avoit vu avec beaucoup d'impatience, qu'on ne lui donnoit pas toujours les titres d'honneur dûs aux Ambassadeurs des Têtes Couronnées; il s'imaginoit que c'étoit l'esset d'un complot de ses ennemis pour le dégrader. Guillaume Grotius n'approuvoit pas l'excès de la vivacité de son frére à ce sujet, & il croyoit qu'il étoit plus à présumer que cela se faisoit par inattention, que de dessein

prê-

<sup>(</sup>a) Epist. 450. p. 882. (b) Epist. 476. p. 890.

<sup>(</sup>c) Epist. 477. p. 890. (d) Epist. 501. p. 898, 503. p. 899, 507. p. 901. 511. p. 902.

prémédité. Grotius dont le caractère de douceur étoit altéré depuis les derniéres disputes qu'il avoit eues avec les Ministres de la Religion prétendue Réformée, ainsi que l'a remarqué Henri de Ville-Neuve dans sa lettre à l'Abbé Barcellini (a), ne fut point du tout content de la façon dont son frére cherchoit à excuser ceux dont il crovoit avoir suiet de se plaindre. Il lui en écrivit assez aigrement le 12 Décembre 1643. (b) Il me semble, dit-,, il, vous voir d'ici, & vous entendre plai-, der; vous trouvez des raisons pour justifier mes ennemis fur des choses fur lesquelles personne ici ne les excuse, & vous vous déclarez contre moi. Soyez fûr , que personne ici ne pense comme vous, & que vous n'aurez pour vous que vos Hollandois. Il est juste que je soutienne ma dignité. Ce que l'on fait contre moi est fait à dessein; & les Suédois que cela re-, garde, me sçauroient mauvais gré, si j'a-, gissois autrement. Je vous prie à l'avenir , d'adresser à ma femme les lettres que l'on ,, vous donnera pour moi, & je verrai en-, suite ce que j'aurai à faire". Cette petite altercation n'interrompit, ni l'amitié des deux fréres, ni leur commerce de lettres; il continua jusqu'à la mort de Grotius.

Guillaume, outre le Livre dont nous avons déjà parlé, en a encore composé un autre sur le Droit Naturel, qui a pour titre: Wil-

LEL-

(a) P. 345. Après l'édition de Mr. le Clerc, de Ver. Rel. Christ.

(b) Epist. 682. p. 961.

#### 254 VIE DE GROTIUS.

LELMI GROTH, de principiis Juris Naturalis Enchiridion. Cet ouvrage est fort au-dessous du Livre du Droit de la Guerre & de la Paix (a): cependant il a son mérite; & ce qui le rend sur-tout recommandable, est que l'on trouve dans un Livre sort court tous les principes du Droit Naturel assez bien développés.

Grotius avoit eu encore un autre frére appellé François, qui étoit le fecond des fils de Jean Grotius. Il mourut jeune, & Grotius fit des vers fur la mort de ce frére (b), & une Piéce en vers & en prose pour la consolation de son pére: on les trouve toutes deux dans

le Recueil de ses Poësies.

Jean Grotius avoit eu une fille qui avoit eu l'esprit fort orné. Grotius nous apprend (c) qu'elle avoit fait un Livre fort utile sur la Viduïté; il assure (d) qu'il étoit assez bien écrit. Le sujet de l'ouvrage n'étoit pas de condamner les secondes nôces, mais seulement de faire voir qu'il étoit plus convenable à une semme raisonnable de se contenter d'avoir eu un mari. Après la mort de celle qui avoit sait cet ouvrage, il sur question de l'imprimer. Grotius pour en faire un Livre plus considérable, traduisit en Hollandois trois Traités de Tertullien, un de St. Ambroise, deux de St. Chrisostòme, & trois de St. Jérôme sur le même sujet; nous ignorons si ce Recueil a vu le jour.

Fin du sixiéme & dernier Livre.

<sup>(</sup>a) Morhof, L. 6. p. 73. Grot. Vind. p. 267. (b) Anapesti, p. 179. (c) Epist. 550. p. 920. (d) Epist. 558. p. 924. & 567. p. 927.



# CATALOGUE DES OUVRAGES

DE

## GROTIUS.

H UGELANI GROTII Batavi Pontifex Romanus, Rex Galliarum, Albertus Cardinalis, Regina Anglia, Ordines Fæderati: ex Officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium, Academia Lugduno-Batava Typogra-

phum, 1599.

Les Poéfies de Grotius fe trouvent dans deux Recueils; les profanes dans la Collection que Guillaume Grotius en a faite, dont il y a eu un grand nombre d'éditions. On a mis dans les dernières la Tragédie de Sophomphanée, le Catéchisme en vers Latins, & Sylva ad Franciscum Augustum Thuanum. Voyez Vie de Grotius, Livre I. N. XIII. L. HI. N. XIV. L. V. N. II. Les Poésies facrées ont été imprimées à la Haye l'an 1601 in quarto, dans un Recueil où l'on trouve Adamus exul, Tragédie; Exordia quatuor Evangeliorum; Paraphrasis Metrica Hymnorum in Evangelio & Actis Lucæ, variique Psalmi, & alia Carmina; Martiani Minei Felicis.

#### 256 CATALOGUE DES OUVRAGES

Satyricon, seu de Nuptiis Philologia & Mercurii Libri duo; & de septem Artibus Liberalibus Libri totidem: emendati & Notis illustrati. Lugduni-Batavorum 1500. Vovez Vie de Grotius. L. I. N. X.

Limeneuserun, sive portuum investigandorum ratio, metaphraste Hugone Grotio Batavo: ex Officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium, Academia Lugduno-Batava Tvpographum, 1599. Voyez Vie de Grotius, L. I. N. XI.

Hug. Grotii Batavi Syntagma Aratæorum: ex Officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium, Academia Lugduno-Batava Tvpographum, 1600. Voyez Vie de Grotius, L. I. N. XII.

Mare Liberum, seu de Jure quod Batavis competit ad Indica commercia. Lugduni - Batavorum, 1609. Voyez Vie de Grotius, L. I. N. XIX.

De Antiquitate Reipublicæ Batavicæ. Lugd. Batav. 1610. Voyez Vie de Grotius, L. I. N. XX.

Les Ouvrages Théologiques ont été recueillis en quatre Volumes in folio, qui ont été imprimés chez les héritiers de Blaeu, à Amsterdam l'an 1679.

Les trois premiers Tomes contiennent les Commentaires fur l'Ecriture Sainte. Voyez Vie de Grotius, L. I. N. XIV. L. VI. N. XI.

Le quatriéme renferme divers Ouvrages

Théologiques.

De Veritate Religionis Christianæ. Voyez Vie de Grotius, Livre II. N. XIV. L. VI. N. IX. Or-

Ordinum Hollandiæ & Westfristæ pietas ab improbissimis multorum calumniis, prasertim verò à SIBRANDI LUBBERTI Epistolà, quam Archiepiscopo Cantuariensi scripsit, vindicata. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XVI.

Bona Fides Sibrandi Lubberti. Voyez Vie de

Grotius, L. II. N. XVI.

Ordinum Hollandiæ & Westfrisiæ Decretum pro Pace Ecclesiarum, munitum S. Scriptura, Conciliorum, Patrum, Confessionum & Theologorum Testimoniis. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. IV. & XVII.

Oratio IX. Cal. Maii babita in Senatu Amstelodamensi, versa è Belgico sermone per THEO-DORUM SCHREVELIUM. Voyez Vie de Gro-

tius, L. II. N. VI.

Defensio Decreti pro Pace Ecclesiarum. Voyez

Vie de Grotius, L. II. N. XVI.

De Imperio Summarum Potestatum circa Sacra. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XVI.

Defensio Fidei Catholica de Satisfactione Christi, adversus Faustum Socinum Senensem. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XVI.

Conciliatio dissidentium de re predestinatoria atque gratia opinionum. Voyez Vie de Gro-

tius, L. II. N. XVI.

Disquisitio, an Pelagiana sint illa Dogmata, quæ nunc sub eo nomine traducuntur. Voyez

Vie de Grotius, L. II. N. XVI.

Philosophorum veterum Sententia de Fato, & de eo quod est in nostrá potestate. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XVI.

Commentarius ad loca quadam Novi Testamenta

258 CATALOGUE DES OUVRAGES

menti de Antichristo. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XII.

Appendix ad Commentationem de Antichristo.

Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XII.

Dissertatio de Conce administratione, ubi Pastores non adsunt. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XII.

Dissertatio, an semper communicandum per Symbola. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XII.

Explicatio trium utilissimorum locorum N. T. in quibus agitur de Fide & Operibus. Voyez

Vie de Grotius, L. VI. N. XII.

Via ad Pacem Ecclesiasticam; quo trastatu continentur Bulla Pir IV. Papa super formă Juramenti professionis Fidei exhibită invictissimo Imperatori Carolo V. in comitiis Augustanis 1530. Georgii Cassandri Consultatio de Articulis Religionis inter Catholicos & Protestata ad Consultationem Cassandri, ejusdem disquisitio de Dogmatibus Pelagianis, ejusdem Baptizatorum Institutio & de Eucharistia, denique Syllabus Auctorum qui de conciliatione controversiarum in Religione scripserunt.

Animadversiones in ANDREÆ RIVETI Animadversiones. Voyez Vie de Grotius, L. VI.

N. XII.

Votum pro Pace Ecclesiastica, contra Examen Andreæ Riveti. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XII.

Rivetiani Apologetici Discussio. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XII.

De Summo Sacerdotio. Voyez Vie de Grotius, L. V. N. XII.

De Dogmatis, Ritibas & Gubernatione Ec-

clesue Christiana.

De Dogmatis quæ Reipublicæ noxia sunt aut dicantur.

M. Annæi Lucani Pharsalia, ex emendatione & cum notis H. Groth. Lug. Bat. 1614.

Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. V.

Dicta Poëtaram quæ apud Joannem Stobeum exstant, emendata & Latino carmine reddita ab Hugone Grotio: accesserunt Plutarchi & Basilii Magni de usu Græcorum Poëtarum. Parisiis 1622. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XIV. L. III. N. VI.

Apologeticus eorum qui Hollandiæ, Westfrisæ & vicinis quibusdam Nationibus ex Legibus præfuerunt ante mutationem anni 1618. Parisiis 1622. Voyez Vie de Grotius, L. II. N.

XIV. L. III. N. IV.

De Jure Belli ac Pacis Libri tres. Parisis 1625. La meilleure édition de ce fameux Ouvrage est celle qui a été donnée l'an 1720 à Amsterdam par Jean Barbeyrac, qui l'a traduit avec tant de succès: il a mis à la fin de son édition un petit Traité de Grotius: De equitate, indulgentià & facilitate, Liber singularis. Voyez Vie de Grotius, L. III. N. IX.

Excerpta ex Tragadiis & Comediis Gracis, tàm qua exstant tùm qua perierunt: emendata & Latinis versibus reddita ab Hugone Grotto, cum notis & indice Austorum ac Rerum. Parisiis apud Nicolaum Buon, 1626. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XIV. L. III. N. VI.

Grol-

#### 260 CATALOGUE DES OUVRAGES

Grollæ Obsidio, cum annexis anni 1627. Amstelodami, apud Guillelmum Blaeu 1629. Voyez

Vie de Grotius, L. VI. N. XIV.

EURIPIDIS Tragadia Phenissa, emendata ex Manuscriptis, & Latina facta ab Hugone Grotio. Parissis 1630. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XIV. L. III. N. VII.

Introduction à la Jurisprudence de Hollande, en Flamand. A la Haye 1631. Voyez Vie de Grotius, L. II. N. XIV. L. VI. N. XIV.

C. CORNELIUS TACITUS, ex J. LIPSII editione, cum notis & emendationibus H. GROTII. Lugduni - Batavorum, ex Officina Elzeviriana 1640. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. III.

Florum Sparsio in Jus Justinianeum, & in loca quædam Juris Civilis. Paristis 1642. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. X.

De Origine Gentium Americanarum Dissertatio prior. Paristis 1642. Voyez Vie de Grotius,

L. VI. N. XIII.

De Origine Gentium Americanarum Dissertatio altera, adversus obtrectatorem opaca bonum quem secit barba. Parisiis 1643. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XIII.

Hugonis Grotii quædam haltenùs inedita, aliaque ex Belgicè editis Latinè versa, Argumenti Theologici, Juridici, Politici. Amsteloda-

mi 1652.

Consilium Juridicum super iis, quæ Nassavii in Juliacum & Geldriam competere sibi dicunt.

Épistola ad Clar. V. an Provincia Fæderati Belgii inserendæ sunt Imperio Germanico.

F. THOMÆ CAMPANELLÆ/Philosophiæ realis Pars tertia, quæ est de Politica, in Aphorismos digesta.

De Pace Germaniæ Epistola ad clarissimum virum N. P. An supposititia sit, dijudicet sagas

Lector.

HUGONIS GROTII responsio ad quaedam ab utroque judicum consessu objecta, ubi multa disputantur de Jure Summarum Potestatum in Hollandia Westfrissaque, & Magistratuum in oppidis. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XIV.

Historia Gothorum, Vandalorum & Longobardorum; ab Hugone Grotio partim versa, partim in ordinem digesta, cum ejustem Prolegomenis, ubi Regum Gothorum Ordo & Chronologia cum elogiis: accedunt nomina appellativa cum explicatione. Scriptores sunt Procopius, Agathias, Jornandes, B. Isidorus, Pau Lus Warnefridus. Amstelodami 1655. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. VII.

Annales & Historia de Rebus Belgicis, ab obitu Philippi Regis usque ad inducias anni 1609. Amstelodami, anno 1657. Voyez Vie de Gro-

tius, L. VI. N. VIII.

Hugonis Grotii Epistole, quotquot reperiri potuerunt. Amstelodami 1687. Voyez Vie de Grotius, L. VI. N. XV.

### TABLE

DES

### MATIERES

Contenues dans la Vie de Grotius.

A.

Lbert (l'Archiduc), refuse d'accorder une tréve de quatre mois aux Hollandois, Tome I. page 16. Il leur en offre une de deux mois, Aligre (Mr. d'), est fait Garde des Sceaux, T. I. 178. Grotius se flatte d'en être protégé, ibid. Service qu'il rend à ce Scavant, 179. Sa disgrace, Ame (l'), Grotius est accusé faussement de ne pas croire son immortalité, T. II. Amérique. (l') Traité de Grotius sur l'origine des Peuples de ce Continent, T. II. 124. Ce qu'il contient. ibid. Il est critiqué par Jean de Laet, 125. Réponse de Grotius, & replique de de Laet, Amsterdam. Cette Ville favorise les Gomaristes. & se déclare contre la tolérance, T. I. 81. Députation que les Etats lui font à ce sujet, & son succès, ibid. Anglois (les). Dispute entr'eux & les Hollandois au sujet de la Pêche en Groenlande. T. I. 51. Quel en fut le sujet & le succès. ibid. Ils sont les premiers à contester au Cardinal de Richelieu les priviléges du Cardinalat. 260. Démêlé entr'eux & les Suedois au sujet du rang, 281 Anguien (le Duc d'). Eloges qu'il fit de Diederic Grotius. T. II. 245. Il promet d'avoir soin de sa fortune, ibid. Anne d'Autriche (la Reine), est déclarée Régente pendant la minorité de son fils Louis XIV. T. II. 59.

Audiences qu'elle donne à Grotius,

Antechrist (l'). Livre de Grotius sur ce sujet, T. II.

116. Grand nombre d'ennemis qu'il lui attire, ibid.
Grande rumeur que cet Ouvrage causa chez tous les
ennemis de l'Eglise Romaine, 118. Son titre & son
sujet, 119. Scandale qu'il causa parmi les Réformés,
120. Inadvertance de l'Auteur dans ce livre, ibid.

Anthologie (l'). Grotius travaille à donner une édition de ce Recueil, T. II. 82. Incertitude où il est sur le choix d'un Imprimeur, 83. Dissérens index dont il vouloit l'accompagner, 85. L'impression est commencée & interrompue, 86. Où se trouve l'original de cet Ouvrage, 88. Tems que l'Auteur employa à le composer,

Aratus. Édition que Grotius donna des Phénoménes de cet Auteur, T.I. 27. Ce qu'elle contient, ibid. Eloge de cet Ouvrage, 28. Exemplaire de cette Edition collationné par Nicolas Heinfius avec ses notes, 29

Arminiens (les). Conférence qu'ils ont avec les Gomaristes devant les Etats de Hollande. T. I. 67. Remontrance qu'ils présentent aux Etats, 68. Doctrine qu'elle contenoit, 99. Par qui elle sut dressee, 73. Précis de leur doctrine, ibid. Ils reconnoissent les Magistrats pour juges des disputes Eccléssatiques, 75. Persécution qu'ils soussent de la part du Prince Maurice, 94. Ils recusent le Synode de Dordrecht; leur protessation contre cette assemblée; ils y sont condamnés, 96. Prétextes qu'ils employérent contre ce Synode, 97. Le Prince Henri Fridéric de Nassauleur est favorable,

Arminius. Sa dispute avec Gomar, T. I. 65. Sa doctrine sur la Prédestination & sur la Grace, ibid. Il est dénoncé au Synode de Rotterdam, 66. Requête qu'il présente aux Etats de Hollande & de Westfrife, ibid. Sa mort, 67. Eloge que Grotius fait de lui, ibid. Moyen qu'il avoit imaginé pour réunir tous les Chrétiens, T. II.

Arnaud (Mr). Ce qu'il rapporte de la mort de Grotius. T. II.

Artigny (Mr l'Abbé d'). Ce qu'il dit dans ses Mémoires du genre de mort de Grotius, T. II.

76

Attendans. V. Soldats.

Avaugour, Ministre de France en Suéde, T. I. 237.

Ordres dont il fut chargé, ibid.

Aubepine (Mr. de l'), Evêque d'Orléans. Ouvrage de Rigaut qu'il attaque très-vivement, T. II. 123

Avein. Bataille d'Avein gagnée sur les Espagnols par les Maréchaux de Brézé & de Châtillon, T. I. 243

В.

B'Aillet. Son sentiment sur les Poésses de Grotius, T. I. 34. Jugement qu'il a porté des Annales des Pays-Bas faites par le même, T. II. Balzac. Ce qu'il a écrit des Poësses de Grotius, T. I. 34. Estime qu'il faisoit de ce Scavant, T. II. 99 Banaier (le Maréchal). Son frère fait naître à Grotius la première idée de se donner à la Suéde, T.I. 210 Barberin (le Cardinal François). Ce qu'il trouve à reprendre dans le Livre de Gratius du Droit de la Guerre & de la Paix , T. I. Barbeyrac. Eloge qu'il a fait du Traité de Grotius du Droit de la Guerre en de la Paix, T I. 171 Mérite de la traduction qu'il a faite de ce Livre, 173. Jugement qu'il porte des notes de Jean de Felde contre cet Ouvrage, 174. Défauts qu'il y a remarqués, 176 Barlœus. Eloge qu'il a fait de l'enfance de Grotius, T. 1. 10. 6 T. II. 202. Vers qu'il fit sur sa sortie de prison, T. I. Barnevelt (Elie Olden), frére du Grand-Pensionnaire de Hollande, T. I. 49 Sa mort, Barnevelt (Olden), Grand-Pentionnaire de Hollande. Fermeté avec laquelle il s'oppose aux projets du Comte de Leycestre, T. I. 14. Il contribue à faire nommer le Comte Maurice de Nassau Capitaine - Général,

ral, ibid. Il est envoyé en Ambassade vers Henri IV. 15. Succès de sa négociation, ibid. Liaison que Grotius contracte avec lui, 50. Bruit qu'elle occasionne, 51. Sa conduite dans la dispute des Arminiens & des Gomaristes, 67 & 74. Il a avec Grotius la direction de tout ce que les Etats sont dans cette affaire, 76. Decret qu'il propose aux Etats, 79. Origine de la haine du Comte Maurice contre lui, 80. Il veut se démettre de sa Charge, 89. Le Comte Maurice le fait arrêter, 92. Crimes dont l'accusent ses ennemis, 93. On lui fait son procès, 93. Il recuse ses Juges, 99. Sa condamnation, & motifs sur lesquels elle est sondée, 100. La Cour de France s'intéresse pour lui, ibid. Sa mort, & son éloge,

Baudius. Ce qu'il pensoit du talent de Grotius pour la Poësie, T. I. 33. & T. II. 202. Il brigue l'emploi d'Historiogiaphe des Provinces-Unies, & le cede à ce Sçavant, T. I. 37. Scazon qu'il fit à son honneur, T. II.

Bayle. Ce qu'il pensoit du projet conçu par Grotius de réunir les Religions, T. II.

Berthier (le Pére), Jésuite. Ce qu'il nous apprend au sujet de l'original de l'Anthologie de Grocius, T. II. 87. Ce qu'il dit d'une traduction des Suppliantes d'Euripide faite par le même Auteur,

Biguon (Jérôme), Avocat-Général. Remarque qu'il fit faire à Grotius au sujet de ses Annales des Pays-Bas, T. II. 99. Jugement qu'il porte de son Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne, 104. Il ne peut souffrir qu'on l'accuse de Socinianisme, 199. Estime qu'il faisoit de lui, 208

Blondius. Mauvais procédés qu'il a avec Reigersberg, T. II. 188. Menaces que Grotius lui fait faire à ce fujet, ibid.

Bogerman (Jean), Ministre de Leuwarde en Frise, preside au Synode de Dordrecht, T. I. 96

Boissise (Thumeri de), nommé Ambassadeur extraor-Tome II. M dinaidinaire de France en Hollande, à quel sujet; succès de sa négociation, T. I. 101. Il reçoit Grotius à son arrivée en France, 138
Bossuet (Mr.). Précis qu'il a fait de la doctrine des Arminiens, T. I. 73. Accuse Grotius d'avoir favorisé le Socinianisme, T. II. 190. Convient qu'il n'a pas

nié la Divinité de Jésus Christ,

Bouhier (le Président). Erreur de ce Sçavant au sujet de l'année de la naissance de Grotius, T. I. 6

Boutillier, Surintendant des Finances, fait faire des offres de service à Grotius, T. I. 196. Conférence qu'il a avec lui au sujet du Traité conclu en France avec les Envoyés des Alliés,

226

Para (Mr. de) Requeil de lettres de Grotius en chif-

Boze (Mr. de). Recueil de lettres de Grotius en chiffres qu'il a dans son cabinet, T. II.

Erandanus, Miristre de la Chapelle de Grotius, T.I. 242. Son caractére, ibid. Grotius le chasse de chez lui, ibid.

Briet (le Pére), Jésuite. Ce qu'il dit des dispositions de Grotius à se faire Catholique, T. II. 162
Buzanval (Mr. de), présente Grotius au Roi Henri

IV. T.Ì.

Alvin. Grotius en parle avec la plus grande indignation, T. II. 142. Expressions équivoques de cet Hérésiarque sur l'Eucharistie.

Calvinisses (Les). Grotius n'approuve pas leurs sentimens sur l'Eucharistie, & leur reproche leurs contradictions. T. II.

Capella (Martianus). Edition que Grotius donna de cet Auteur, T. I. 21. Ce que c'est que son Ouvrage, & son caractère, ibid. Utilité que l'on peut en tirer.

Carleton, Ambassadeur d'Angleterre en Hollande, demande que Grotius soit puni pour avoir écrit son Livre de la Liberté de la Mer, T. I.

Casaubon (Isaac). Eloge qu'il fit de l'Edition que Grotius donna du Martianus Capella, T. I. 24. Cequ'il dit dit de l'Edition qu'il publia des Phénomenes d'Aratus, 29. Il traduit en vers Grecs la Prosopopée de la Ville d'Ostende faite par le même, 30. Eloge qu'il fit de son Christus patiens, 31. Ce qu'il pensoit de son talent pour la Poësie, 33. Le Roi Henri IV. pense à le faire son Bibliothécaire, 37. Difficultés qui s'y rencontrent, 38. Il est nommé à cet emploi, 39. Grande amitié que Grotius lie avec lui. 53. Estime que Casaubon faisoit de ce Scavant, 56. Ses idées sur la réunion des Catholiques avec les Protestans, ibid. Dernier témoignage de ses sentimens pour Grotius, 58. Eloge qu'il fit de son Apologie contre Sibrand Lubert, 132. Ce que dit Grotius de la résolution où étoit Casaubon de se faire Catholique, T. II. 141. Ses sentimens sur les Catholiques de France. ibid.

Casaubon (Meric). Estime qu'il avoit pour Grotius, T. II. 211. Son Livre de Hiéroclès de la Providence & du Destin, ibid. Eloge qu'il fait de Grotius dans la Préface.

Caumartin (Mr. de) est fait Garde des Sceaux, T. I. 146 Cérisante, est nommé Agent de Suéde en France, T. II. 61. Son caractère & sa naissance, 68. Ses avantures, ibid. Il est congédié par la Reine de Suéde, 64. Ses brouilleries avec Grotius. ibid.

Charenton (les Ministres de), refusent de recevoir Grotius à leur communion à sa première arrivée en France, T. I. 140. Discussions qu'il eut avec eux lorsqu'il y revint en qualité d'Ambassadeur de Suéde, 237. Députation qu'ils lui firent, 239

Charles I. Roi d'Angleterre. Ce Prince fait inviter Grotius à passer dans ses Etats, T. I.

Charles-Louis (le Prince), Electeur Palatin, pense à se mettre à la tête de l'Armée Weimarienne après la mort du Duc de Weimar, T. II. 38. Il passe en France, & est arrêté, 39. Il est conduit à Vincennes, 40. Princes qui s'intéressent pour obtenir sa liberté, 41. La Cour négocie directement avec lui, M 2

49. Il fort de prison à certaines conditions, ibid. La France le reconnoît en qualité d'Electeur, & lui accorde sa liberté entière,

Chavigny. Ses négociations avec Grotius, T. I. 243.
Il traite avec lui au sujet d'une tréve proposée, T.
II. 17. Autre négociation entr'eux au sujet de la liberté de l'Electeur Palatin, 41. Il négocie directement avec ce Prince,

Christenius (Jean). Satisfaction qu'il eut de voir Grotius à son voyage en France, T. II. 208. Estime avec laquelle il parle de lui, ibid.

Christiern IV. Roi de Dannemarc. Offres qu'il fait faire à Grotius pour l'attirer à son service, T. I. 204. Ce Prince s'intéresse à la liberté de l'Electeur Palatin, T. II.

Christine, Reine de Suéde. Etat auquel elle trouva les affaires lorsqu'elle monta sur le trône, T. I. 213. Ses droits à la Couronne sont contestés, ibid. Elle approuve la nomination de Grotius à l'Ambassade de France, 259. A quelles conditions elle accepte la médiation des Vénitiens pour la Paix, 280. Elle s'emp'oie pour obtenir la liberté de l'Electeur Palatin, T. II. 41. Honneurs qu'elle sit à Grotius à sontetour en Suéde, 69. Présent qu'elle lui fait à son départ, 70. On l'accuse d'avoir abrégé les jours de ce Sçavant, 76. Elle achette après sa mort plusieurs de ses manuscrits, 129 & 210. Compliment qu'elle fait à sa veuve sur la mort de son mari,

Clément (St.). Publication de fon Epître, T. II. 157.
Ce que Grotius en pensoit, ainsi que de la seconde lettre qu'on lui attribue,
ibid.

Clerc (Mr. le). Ce qu'il rapporte du gente de mort de Grotius, T. II. 76. Il fait espérer de donner au Public une édition de l'Anthologie de ce Sçavant, 87. Jugement qu'il porte des Commentaires qu'il a faits sur l'Ecriture,

Colomiez. Jugement qu'il porte du Traité de Grotius de la Vérité de la Religion Chrétienne, T. II. 106. EloEloges de Grotius qu'il rapporte, 205. Ce qu'il en pensoit lui-même, 206

Condé (le Prince de). Grotius lui dédie son édition de Martianus Cappella, T. I. 23. Ce Prince est entiérement dans ses intérêts, 145. Il renouvelle connoissance avec lui à son arrivée en France en qualité d'Ambassadeur de Suéde, 224. Conversation qu'ils ont ensemble, T. II.

Cornaro, Ambassadeur de Venise en France. Sujets que Grotius a de se plaindre de lui, T.I. 280. Comment cette affaire sut accordée,

Cornets (Corneille). Qui il étoit, T. I. 1. Son mariage avec Ermengarde de Groot, ibid. Branche de sa famille en Provence, & ses enfans,

Contre-Remontrans (les). Voyez Gomaristes.

Cregut, Ministre de Montelimar. Extravagance de son projet de réunion entre les Protestans & l'Eglise Romaine, T. II.

Crellius, répond au livre de Grotius contre Socin, T.
II. 195. Lettres que ce Sçavant lui écrit à ce sujet, ibid.
Crusius, Seigneur Suédois. Grotius le présente au Roi,
T. II. 16. Querelles qu'il a avec Schmalz,

1. 11. 16. Querelles qu'il a avec Schmalz,

D'Avanx (le Comte), négocie une tréve entre la Suéde & la Pologne, T. I. 257. Il agit contre Grotius, 265. Sa négociation avec Salvius pour un renouvellement d'alliance entre la France & la Suéde, T. II.

Daube (Mr.). Jugement qu'il porte du Traité de Grotius du Droit de la Guerre & de la Paix, T.I. 177
Descordes. Casaubon lui fait confidence du desir qu'il avoit de réunir les Protestans avec les Catholiques,

Desmarets, réfute avec aigreur le livre de l'Antechrist fait par Grotius, T.II. 120. Réponse de celui-ci, ibid. Desmoyers (Mr.), Sécretaire d'Etat de la guerre, traite

avec Grotius au sujet d'une tréve, T. II.

22

De Vic (Mr.), est fait Garde des Sceaux, T. I. 144.

M 3

Gro-

avec eux, T. II.

Grotius se flatte qu'il lui sera favorable, ibid. Services qu'il rend à ce Sçavant, 146. Sa mort, ibid. Dodwel. Ouvrage de Rigaut qu'il réfute, T. II. 123 Dor (François), entre au service de Grotius en qualité de Ministre, T. I. 242. Qui il étoit, ibid. Il se fait Catholique, & n'est point desapprouvé par Grotius, T. II. Dordrecht (le Synode de). Sa convocation, T. I. 88. Tenue de cette assemblée, 95. Elle proscrit les Arminiens. ibid. Douza (Jean). Eloge qu'il a fait de l'enfance de Grotius, T. l. 11. & T. II. Droit de la Guerre en de la Paix (le Livre du). Où il fut commence, T. I. 164. Publication de cet Ouvrage, 169. Dans quelle vue il a été composé, ibid. Jugement fur ce livre, ibid. Eloge que Barbeyrac en a fait, 172. Traductions qui en ont eté faites, 173. Défauts qu'on y a remarqués, 176. Il est mis à Rome à l'Index, 178 Du Maurier, Ambassadeur de France en Hollande, Méthode pour étudier que Grotius lui envoie, T.I. 60. Recommandation que ce Ministre lui envoie pour la France, 138. Fausse espérance qu'il lui donne de pouvoir retourner dans sa patrie, Du Maurier, fils. Ce qu'il rapporte des raisons qui firent différer l'entrée publique de Grotius à Paris, T. I. 221. Preuve de son peu d'exactitude, 230. Autre méprise de cet Auteur, 241. Ce qu'il dit des circonstances de la mort de Grotius, T. II. 75. Critique qu'il fait de fes Lettres, Dumoulin (Louis). Ce qu'il dit d'avantageux de Grotius, T. II. 211 Duncomius. Ce qu'il écrivit à Vossius au sujet de Grotius, T. II. Dupuis (Henri), félicite Grotius sur sa sortie de prison, & lui offre ses services, T. I. 128 Dupuis (Mrs.). Visite qu'ils rendent à Grotius à son arrivée à Paris, T. I. 140. Grande liaison qu'il eut

188

Du-

Duraus, Ministre de l'Eglise de Suéde, seconde Grotius dans ses projets de pacification, T. II. 169. Obstacles qu'il rencontre à l'exécution de son dessein, 170

Du Vair (le Garde des Sceaux). Estime qu'il fait de Grotius, T. I. 141. Lettre qu'il lui écrit pour l'assurer de son amitié, ibid. Sa mort, 143. Il félicite Grotius sur ses bonnes intentions pour la réunion de tous les Chrétiens, T. II.

E.

Ecriture Sainte. Etude continuelle que Grotius en fit dans tous les tems, T. I. 150. & T. II. 107. Ses Commentaires fur ce Livre divin, T. II. ibid. Il les appelle son plus cher Ouvrage, 113. Jugemens des Sçavans sur ce Livre, ibid. Reproche sait à ce sujet à l'Auteur,

Eglise (l'). Ce que Grotius pensoit de son infaillibilité & de la soumission qui lui est due, T. II.

Elizabeth, Reine d'Angleterre, prend les Provinces-Unies sous sa protection, T. I. 13. Traité qu'elle fait avec elles, ibid.

Episcopius, est déposé par le Synode de Dordrecht, T.

1. 96 Ce que Grotius lui écrit au sujet de l'Eucharistie, T. II. 148. Episcopius regarde ce Sçavant comme son oracle,

Estrades (le Comte d'). Anecdote qu'il nous apprend au fujet du Prince Henri-Fridéric de Nassau, T. I. 167. Il est mécontent de Pierre Grotius Pensionnaire d'Amsterdam, T. II.

Etats - Généraux (les), font entiérement dévoués au Prince Maurice, 'T. I. 89. Convocation qu'ils font du Synode de Dordrecht, ibid. Ils cassent les nouvelles levées, 89, 92. Placard qu'ils font afficher au sujet de la détention de Barnevelt & autres, 93. Mauvais offices qu'ils font rendre à Grotius par leurs Ambassafadeurs à son arrivée en France, 138. Ils condamnent son Apologie, & le proscrivent, 155. Nouvelle Ordonnance qu'ils rendent contre lui, 192

Eucharistie (l'). Grotius est d'abord prévenu contre les M 4 fen-

| 272                                  | T A                            | B L                       | . E                                                              |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ce qu'il                             | en pensa da                    | ns la fuite               |                                                                  | ibid.                  |
| Evêques (le<br>torité, I<br>par J. C | Г. II. 144.                    | pense favo<br>Il soutient | rablement sur<br>t qu'ils ont é                                  | leur au-<br>té établis |
| Euripide, e                          | oft celui des<br>plus, T. I    | I. 128. 7                 | ragiques que<br>Craduction qu                                    | Grotius<br>l'il fit de |
| plulieurs                            | de ses piéce                   | F.                        |                                                                  | ibid.                  |
| donné pa<br>des Com<br>II.           | ar Grotius , T<br>amentaires d | r. I. 163.<br>e ce Sçava  | ieuse qu'il a<br>es Comédies (<br>Jugement qu<br>int sur l'Ecrit | i'il porte<br>ture, T. |
| blie cont                            | re le Livre                    | de Grotius                | du <i>Droit de l</i><br>de cet Ouvrag                            | la Guerre              |
| Feuquiéres (                         | le Marquis                     | de). Mau                  | vais rapports<br>ar, T.I. 236.                                   | qu'il fait             |
|                                      | aréchal de la<br>fur les Cra   |                           | age qu'il rem                                                    |                        |
| Freiras (Fra<br>de Groti             | nçois-Sérapl                   | hin). Rép<br>té de la M   | onse qu'il fit a<br>ter, T. I. 46.                               | u Traité               |
|                                      |                                | G.                        | de l'enfance                                                     | de Gran                |
| T tius,                              | T. I. 10.                      | & T. II.                  | livres de l'A                                                    | 118                    |
| faits par                            | Grotius, T                     | .II.                      | pagner les Plé                                                   | 118                    |
| tiaires de                           | France au pas d'avis q         | Congrès de                | e Cologne, T<br>édois y envo                                     | . I. 277.              |
| doctrine                             | sur la Prédes                  | fination &                | Arminius, T.<br>fur la Grace<br>Ce qu'il y dit                   | , ibid. Il             |
| Gomaristes (                         | es). Contére                   | nce qu'ils c              | ont avec les Ar                                                  | miniens                |
|                                      |                                |                           |                                                                  | devant                 |

devant les Etats de Hollande, T. I. 67. A quelle occafion appellés Contre-Remontrans, 74. Il sont favorisés par le peuple, *ibid*. Troubles qu'ils excitent, *ibid*. Leurs plaintes contre l'Edit publié par les Etats, 78. Ils se séparent de communion d'avec les Arminiens, 81

Gosselin, Bibliothécaire du Roi Henri IV. Ce Prince penfe à lui nommer un fuccesseur, T.I. 37. Sa mort, 38

Goths (les). Histoire de l'antiquité de ces Peuples faite par Grotius, T. II. 89. Projet & dessein de cet Ouvragé, 90. Sa publication & son titre, 95. Ce qu'il contient,

Grasminkel (Théodore). Qui il étoit, T.I.176. Il entreprend la défense du Traité de Grotius du Droit de la Guerre & de la Paix, ibid.

Gronovius. Grotius soupçonne ce Sçavant d'avoir profité de ses notes sur Tacite, T.II.

Groot (Corneille de). Sa naissance, T. I. 2. Ses études & ses progrès dans les Sciences, ibid. Ses emplois, 3. Grande réputation qu'il acquit, ibid. Sa mort, 4. Il laisse plusieurs Ouvrages manuscrits, ibid.

Groot (Diéderic de). Origine & fignification de son nom de Groot, T.I. 1. Il donne sa fille en mariage à Corneille Cornets, 2

Groot (Ermengarde de). Qui elle étoit, T.I. 2. Son mariage avec Corneille Cornets, ibid. Ses enfans, ibid.

Groot (Hugue de). Sa naiffance, T. I. 2. Par quels endroits il se distingua, ibid. Sa mort, ibid. Ses enfans, ibid.

Groot (Jean de). Ses études sous Juste Lipse, T. I. 4. Estime que ce Sçavant faisoit de lui, ibid. Ouvrages qu'ili a faits, ibid. Ses emplois, 5. Vers que Heinsius sit à sa louange, ibid. Son mariage & ses ensans, 6. Sa mort, ibid. Il aide Grotius son sils dans l'édition que celui-ci donna de Martianus Cappella, 25. Etoit grand. Verssicateur, 33. Il travaille avec lui à traduire en Hollandois son Livre de l'Antiquité des Bataves, 49. Son fils lui fait part de ses projets de pacification, T. 11. 177. Il dirige les études de Diederic Grotius son petitals.

M 5. Gra-

Grotius (Corneille), fils de Hugue. Ses études. T. II. 220. Raison de son peu de progrès dans les Sciences, ibid. Il entre au service du Grand-Chancelier Oxenstiern, ibid. Il va servir sous le Duc de Weimar, 221. Son inconstance, ibid. Sa mort,

Grotius (Cornélie), fille aînée de Grotius. Son mariage avec le Vicomte de Mombas, T. II. 248

Grotius (Diederic), fils de Hugue Grotius, se distingue dans ses études, T. II. 240. Il entre au service du Duc de Weimar, 241. Son pére le détourne d'entrer au service des Hollandois, 24. Il va servir sous le Maréchal Bannier, & est fait prisonnier, 243. Il obtient sa liberté, 244. Il sert sous le Maréchal de Turenne, ibid. Estime que le Duc d'Anguien faisoit de lui, ibid. Sa mort,

Grotius (François), frére de Hugue Grotius. Vers que celui-ci composa sur sa mort, T. II. 254
Grotius (Françoise), fille cadette de Grotius. Sa nais-

fance & fa mort, T. II.

Grotius (Guillaume) fait imprimer les Poësies de Hugue Grotius son frère, T. I. 35. Les dernières notes sur Lucain sont de lui, T. II. 82. Grotius préside à ses études, 248. Ouvrage qu'il fait en vers sur le Décalogue, 249. Consiance que son frère avoit en lui, ibid. Son mariage, 250. Il plaide avec succès, ibid. Ses Vies des Jurisconsultes, 251. Il resus la place de Pensionnaire de Delst, ibid. La Compagnie des Indes le choisit pour son Avocat, 252. Altercation qu'il eut avec son frère, 253. Livre qu'il écrivit sur le Droit Naturel, ibid. Avantage de cet Ouvrage,

Gretius (Hugue). D'où lui venoit ce nom de Grotius, T.

I. 1. Sa famille, & ses ancêtres, ibid. Epoque de sa naissance, 6. Lettre qu'il écrit à son frère falssisée par les Editeuis, 7. Grandes espérances qu'il donna dès son ensance, 8. Versélégiaques qu'il stà l'âge de huit ans, ibid. Heureuse éducation qu'il reçut, ibid. Commencement de ses liaisons avec le Ministre Uytenbogaart, 9. Ses études à Leyde, ses Maîtres & ses progrès, ibid.

Son

Son premier voyage en France, 17. Honneur qu'il y reçut du Roi Henri IV. ibid. Ils'y fait passer Docteur en Droit, 18. Son retour dans sa patrie, ibid. Commerce qu'il entretient avec le Président de Thou, ibid. Eloge qu'il fit de ce Magistrat après sa mort, 20. Il plaide sa première cause, ibid. Edition qu'il donne de Martianus Cappella, 21. Eloges que cet Ouvrage lui attira de la part des Scavans, 25. Comment il en agiffoit avec les Libraires, ibid. Traduction Latine qu'il fait de la Limneurétique de Stewin, ibid. Ce qui le détermina à la dédier à la République de Venise, 26. Il donne une Edition des Phénoménes d'Aratus, 27. Eloges qu'il en reçut de plusieurs Sçavans, 28. Il cultive la Poësie, 29. Sa Prosopopée de la Ville d'Ostende, 39. Ses Tragédies, & leur succès, 31. Sentimens des Sçavans sur ses talens dans la Poësie, 33. Edition de ses Ouvrages en ce genre, 35. Ce qu'il en pensa sur la fin de la vie, 36. Les Provinces-Unies le nomment leur Historiographe, 37. Le Roi Henri IV. pense à le faire son Bibliothécaire, ibid. Il s'occupe du Barreau, 39. Méthode qu'il suivoit dans ses plaidoyers, ibid. Dégoût qu'ila pour cette profession, 40. Il est nommé Avocat-Général de Hollande & dc Zélande, 41. Son mariage, 42. Vers faits à ce sujet, ibid. Son Traité de la Liberté de la Mer, 43. Ce qu'il pensoit de cet Ouvrage, 45. Son Livre de l'Antiquité de la République des Bataves, 47. Jugement sur cet Ouvrage, 48. Ille traduit en Hollandois, 49. Il est nommé Pensionnaire de Rotterdam, ibid. Liaison qu'il contracte avec Barnevelt, 50. Bruit qu'elle occasionne, 51. Voyage qu'il fait en Angleterre au sujet de la pêche en Groenland, ibid. Il est nommé Commissaire dans cette affaire, 53. Accueil gracieux qu'il reçoit du Roi Jaques I. 54. Grande amitié qu'il lie avec Cafaubon, 55. Estime qu'il faisoit de ce Sçavant, ibid. Grande question décidée par les Etats de Hollande sur l'avis de Grotius, 58. Méthode pour étudier qu'il envoie à du Maurier, 60. Impression de cet Ouvrage, 64. Eloge qu'il fait d'Arminius, 68.

Il se déclare pour sa doctrine, ibid. La Remontrance des Arminiens dressée de concert avec lui, 71. Il a avec Barnevelt la direction de tout ce que font les Etats dans cette affaire, 76. Origine de la haine du Comte Maurice contre lui, 80. Il est député à Amsterdam par les Etats, 81. Discours qu'il fit à cette occasion, 82. Mauvais succès de sa négociation, 85. Il en tombe malade de chagrin, 86. Projet de réunion qu'il dresse sans succès, 87. Il est député à Utrecht, 90. Le Prince d'Orange le fait arrêter, 92. Crimes dont ses ennemis l'accusent, 93. Son procès & son jugement, 104. Il est inutilement reclamé par la ville de Rotterdam, ibid. Dureté & fureur de ses ennemis contre lui, 105, 107. Sa condamnation, & accusations sur lesquelles elle-est fondée, 108. Sa réfutation & sa plainte contre ce jugement, 114. Irrégularité de sa sentence, Il est transporté dans la Forteresse de Louvestein, 116. Ses occupations dans cette prison, ibid. Ecrit qu'il y composa sur les moyens d'accommoder les disputes, 117. Il s'échappe de sa prison, 122. Vers faits à ce sujet, 127. Apologie qu'il fait des Etats de Hollande contre les accusations de Sibrand Lubert, 129. Autre Ouvrage qu'il publie au sujet des opinions différentes sur la Prédestination & sur la Grace, 132. Il fait imprimer le Decret des Etats, & la défense de ce Decret, 133. Son Traité du pouvoir des Souverains sur les choses sacrées, Autre Ouvrage qu'il composa contre Socia, Critique qu'il lui attira, 136. Il prouve par un écrit que les Arminiens ne sont pas Pélagiens, ibid. Son Ouvrage sur le Destin . ibid. Son arrivée à Paris, 138. Mauvais offices que les Etats lui font rendre par leurs Ambassadeurs en France, ibid. Il n'a pas sujet de 1: louer des Ministres de Charenton, 140. Epigrammes auxquelles son arrivée en France donna lieu, 141. La Cour lui fait une pension, ibid. Bruit qui se rérand qu'il n'est pas éloigné de changer de Religion, 147. Regret qu'il a de la mort du Président Jeannin, 148.

148. Ses occupations à Paris, 149. Ses sentimens sur l'éloquence des Avocats de ce tems-là, 150. Son amour pour sa patrie malgré les persécutions des Hollandois, 151. Il publie son Apologie, 152. Contenu de cet Ouvrage, 153. Il est condamné par les Etats, qui proscrivent l'Auteur, 155. Ses inquiétudes à ce sujet, 156. Le Roi le prend sous sa protection, 157. Grandes liaisons qu'il conserve en Hollande, 159, 11 est en commerce de lettres avec le Prince Henri-Fridéric de Nassau, ibid. Il publie son Stobée, 161. Extrait qu'il donne des Tragédies & Comédies Grecques, 163. Où il commença son Livre du Droit de la Guerre en de la Paix, 164. Maladie dans laquelle il tombe, 165. Il publie une traduction des Phéniciennes d'Euripide, ibid. Lettre qu'il écrit inutilement au Prince Henri-Fridéric de Nassau pour obtenir son retour, 168. Publication de son Traité du Droit de la Guerre & de la Paix, 169. Il songe à quitter la France, 178. Emploi qu'on lui offre en Dannemarc & qu'il refuse, 181. Conférence qu'il a avec le Cardinal de Richelieu, ibid. Grandes espérances que ce Ministre lui donne, ibid. Grotius aimoit la France, 182. Il retourne en Hollande, 185. Procès de conséquence qu'il gagna, 187. Desagrémens qu'il essuye, 189. Il est proicrit de nouveau par les Etats, 192. Il quitte la Hollande & va à Hambourg, 196. Il refuse d'être Penfionnaire de la France, 198. Son féjour à Hambourg, 200. Ce qu'il pensoit sur l'éducation des enfans, 201, 202. Connoissance qu'il fait avec Salvius, 203. Ilest recherché de plusieurs Princes ibid. Désir qu'ila de se réconcilier avec sa patrie, 206. Le Grand Chancelier Oxenstiern l'appelle auprès de lui, ibid. Vénération qu'il avoit pour le grand Gustave, 207. Il va joindre Oxenstierna Francfort, 210. Ilest nommé Ambassadeur de Suéde en France, 211. Déclaration publique qu'il fait qu'on ne doit plus le regarder comme Hollandois, 212. Son voyage & son arrivée en France, 217, 218. Difficulté qu'on lui fait sur sa nomination, 219, M 7

220. Son entrée à Paris, 221. Première audience qu'il a du Roi, 223. Il renouvelle son ancienne connoissance avec le Prince de Condé, 224. Conférence qu'il a avec Boutillier & le Pére Joseph sur le Traité conclu en France avec les Envoyés des Alliés, 226. Autre conférence qu'il a à ce sujet avec le Cardinal de Richelieu. 230. Il va au-devant du Grand-Chancelier, 233. Ses discussions avec les Ministres de Charenton, 237. Il prend le parti de faire célébrer l'Office Divin dans son Hôtel, 241. Divers voyages qu'il fait à la Cour, & ses négociations avec les Ministres, 243. Audiences qu'il a du Cardinal, 248. 252. 255. 258. Il ceffe de le voir, 260. Il devient odieux à la Cour, 263, 264. On l'accuse d'être Pensionnaire de la France, 266. Dégoûts qu'il a à essuyer, 267, 268. Inquiétude où il est sur le payement de ses appointemens, 271. L'Ambassadeur de Venise lui dispute la préséance, 274. Il n'est pas d'avis que les Suédois envoient leurs Plénipotentiaires au Congrès de Cologne, 276. Dispute qu'il eut avec Godefroi au sujet de la préséance entre la France & la Suéde, 278. Nouvelle discussion qu'ila avec l'Ambassadeur de Venise, : 79. Explication qu'il a avec le Comte de Leycestre au sujet de la préseance entre les Anglois & les Suédois, 281. Diverses audiences qu'il a du Roi, T. II. 1. Il complimente la Reine sur sa grossesse, 11. Conversation qu'il a avec le Prince de Condé, 16. Il négocie avec Chavigny au sujet d'une tréve que l'on proposoit, 17. Mauvaise conduite de Schmalz à son égard, 22. Grand danger qu'il court, 26. Ses complimensau Roi & à la Reine fur la naissance du Dauphin, 30. Estime qu'il faisoit du Duc de Weimar, 37. Il travaille à la liberté du Prince Charles-Louis Electeur Palatin, & l'obtient, 41. Audience qu'il a du Roi à cette occasion, 46. Il négocie l'échange du Maréchal de Horn avec Jean de Vert, 51. Part qu'il a au renouvellement d'alliance entre la France & la Suéde, 56. Il regrette peu le Cardinal de Richelieu, 59. Il ne va point voir le Cardinal Mazarin, 60. Audience qu'ila de la Reine-

Reine-mére, ibid. Les Régens de Suéde font indispofés contre lui, 61. Dégoût qu'il a de son Ambassade, 62. Il demande son rappel, & l'obtient facilement. 64. Lettre gracieuse que la Reine Christine lui écrit à ce sujet, 65. Son départ pour Stokholm, 66. Honneurs qu'il reçut sur sa route, 67. Comment il fut recu en Suede, 68. Il demande à se retirer, 69. Son départ de Stokholm, 70. Anecdote sur la dernière audience qu'il a de la Reine, ibid. Conjectures que son départ occasionna, 71. Son arrivée à Rostoc, & sa mort, 72. Bruits répandus à ce sujet, 74. Son épitaphe faite par lui-même, 77. Son portrait, ibid. Son Ambassade ne l'empêche point de continuer ses travaux littéraires. 78. Il cultive encore la Poësie, 79. Ses notes sur Tacite, 80. Sur Stace, 81. Sur Lucain, ibid. Son Anthologie, 82. Sa prodigieuse facilité, 89. Son Histoire de l'Antiquité des Goths, ibid. Compte qu'il rend de cet Ouvrage au Grand-Chancelier, 90. Ses Annales des Pays-Ras, 96. Son Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne, 101. Il est accusé à ce sujet de Socinianisme, ibid Comment il s'en défend, ibid. Ses remarques sur le Droit Justinien, 107. Ses Commentaires sur l'Ecriture, ibid. Il ménage Heinfius, 111. Estime qu'il fait du P. Pétau, ibid. Ses Livres sur l'Antechrist, 116. Grand nombre d'ennemis qu'ils lui firent, ibid. Grande rumeur que cet Ouvrage causa chez tous les ennemis de l'Eglise Romaine, 118. Son Traité de la Foi & des Oeuvres, 121. Sa Via ad Pacem Ecclesiasticam, ibid. Il n'attend de reconnoissance que de la postérité, 122. Ses Ouvrages contre Rivet, ibid. Ses autres Oeuvres Théologiques, ibid. Son Traité de l'origine des Peuples de l'Amérique, 124. Son Histoire du siège de Grolle, 127. Son Introduction à la Jurisprudence de Hollande, ibid. Ses autres Ouvrages, ibid. Manuscrits qu'illaissa à sa mort, 127. Sa traduction des Suppliantes d'Euripide, 128. Ses lettres, & leur éloge, 130. Critique & estime qu'on en a faite, 132. Circonspection qu'il apportoit dans le choix des nouvelles qu'il

qu'il écrivoit au Grand-Chancelier, 133. Ses sentimens à l'égard des Jésuites, 135. Sa vénération pour l'Antiquité, ibid. Il le rapproche des Catholiques, 127. Eloge qu'il fait du Pape Urbain VIII. ibid. Peu d'estime qu'il faisoit des Réformateurs, 138. Il n'approuve point la féparation des Protestans, 120, Indignation. avec laquelle il parle de Calvin, 142. Il est partisan de la Hiérarchie & de la primauté du Pape, 144. Il ne désespére pas de la réunion des Chrétiens, 147. Ses sentimens sur l'Eucharistie, 148. Espèce de formulaire qu'il avoit imaginé à ce sujet, 150. Il justifie la décision du Concile de Trente sur le nombre des Sacremens, 152. Ses sentimens sur divers autres points controversés, ibid. Empressement qu'il avoit pour les Ouvrages des Péres Apostoliques, 157. Quels Etablissemens Religieux il estimoit le plus, 159. Comment il parloit du Concile de Trente, 160. Ce qu'on a publié de la disposition où i étoit de se faire Catholique, 161, Ses liaisons avec le P. Pétau, 162. Sa Religion est un problême, 164. Son projet de réunir tous les Chrétiens, ibid. Il propose au Roi Louis XIII. de pacifier les différends des Églises, 168. Ce qui l'encourage dans ce projet, 169. 171. Il se flatte d'y être appuyé par le Cardinal de Richelieu, 172. 180. Lettre qu'il écrit à ce sujet au Baron Oxenstiern, 172. Part qu'il faisoit à son pere de ses projets de pacification, 17.7. Moyens les plus courts qu'il avoit imaginés pour la réunion, ibid. Il se flatte d'y réussir, 178. Ses liaisons avec le P. Petau à cette occasion, 181. Contradictions que ce projet lui suscite, 183. Ce qui le brouille avec Saumaife & plufieurs autres, 184. Il devient foupconneux & difficile, 187. Onl'accuse de Socinianisme, 190. Comment on peut l'en excuser, ibid. Ses lettres à Crellius, 195. Il est accusé d'être Sémipélagien, 199. Autres accusations intentées contre lui, 200. Eloges & jugemens que les Sçavans ont faits de lui, 201. Médailles frappées en son honneur, 218. Respect qu'il eut pour la Religion Anglicane, 219. Plan d'étud'études qu'il envoya à Guillaume Grotius son frére, 248. Altercation qu'il eut avec lui, 252

Grotius (Marie), feconde fille de Grotius. Sa mort, T.

II. 246. Lettre que Grotius écrit à son pére sur ce sujet, ibid.

Grotius (Pierre,). Avis que lui donne Grotius son pére fur la méthode qu'il doit suivre dans ses plaidoyers. T. I. 39. Ce qu'il nous apprend des Annales des Pays-Bas faites par son pére, T. II. 100. Sa mauvaise santé dans son enfance, & ses études, 223. Son incertitude fur le parti qu'il devoit prendre, 226. Il se rend auprès de son pére, 228. Son retour en Hollande, ibid. Il s'attache au Barreau, 230. Chagrin que ses incertitudes donnent à son pére, 231. Son mariage, 232. Edition qu'il projette des Ouvrages de son pére, 233. Son entrée au service de l'Electeur Palatin, 234. Il est nommé Pensionnaire d'Amsterdam, ibid. Origine de son mécontentement contre la France, ibid. Il va en Suéde en qualité d'Ambassadeur, 235. Grande connoissance qu'il avoit des hommes, ibid. Il est fait Pensionnaire de Rotterdam, & nommé Ambassadeur de Hollande en France, 236. Succès de son Ambassade, 237. Il est enveloppé dans la disgrace de Mrs. de Wit, 238. Il est arrêté & déclaré innocent, 239. Sa mort, ibid. Eloge que Wicquefort fait de lui, 240

Guébriant (le Comte de), marche en Allemagne au fecours du Duc de Weimar, T. II.

Gustave, Roi de Suéde. Vénération singulière que Grotius avoit pour ce Prince, T. I. 207. Estime qu'il conçoit pour ce Sçavant, 209. Il pense à sel'attacher, ibid. Ordre qu'il donne avant sa mort de l'employer dans le ministère de Suéde, ibid. Cas qu'il faisoit de son Traité du Droit de la Guerre & de la Paix, 210. Etat auquel il laissa les affaires des Suédois, 213

н.

Anau (Amélie Elizabet de), Landgrave de Hesse.
Considération qu'on avoit pour elle à la Cour-de
France.

France, T. II. 45. Elle s'intéresse pour la liberté de l'Electeur Palatin, 46

Heemskerke (Esselinge). Sa famille & son mariage avec Hugue de Groot, T.I.2. Sesensans, ibid.

Heinsus (Daniel). Vers qu'il fait à la louange de Jean de Groot, T. I. 5. Eloge qu'il fit de l'enfance de Grotius, 11. Vers qu'il composa sur son mariage, 42. Son Aristarchus Sacer, T. II. 108. Il est le rival de Grotius & son ennerni caché, ibid. Peu de succès de son Commentaire sur le Nouveau Testament, 110. Grotius le ménage, 111. Vers que sit Heinsus pour être mis au bas du portrait de ce Sçavant, 207

Heinsius (Nicolas). Exemplaire de l'Edition d'Aratus par Grotius qu'il a collationné sur un manuscrit ancien, avec des Notes, T. I. 29. Ce qu'il écrivoit au sujet de l'emprisonnement de Pierre Grotius, T. II.

Henri III. (Le Roi) Ambassade que reçoit ce Prince de la part des Provinces-Unies, T. I.

Henri IV. (le Roi) pense à faire la paix avec les Espagnols, T. I. 15. Ambassade que les Hollandois lui envoient pour l'en détourner, 15, 16. Il travaille à leur procurer une tréve, 16. Secours qu'il s'engage de leur donner, ibid. Accueil qu'il fit à Grotius, 17. Il nomme Casaubon son Bibliothécaire, 42. Projet qu'il avoit concerté, dit-on, pour la réunion des Catholiques avec les Protessans, T. II.

Héritier (Mr. l'). Sa traduction des Annales des Pays-Bas faites par Grotius, T. II. 100. Caractère de cet Ou-

vrage,

Hofman, appelle Grotius le Phénix de son siécle, T.II.213
Hollande (les Comtes de). Qui fut le premier, T.I.47.
Quel étoit leur pouvoir & leur autorité, ibid.

Hollande (les Etats de) Premier Réglement qu'ils font au fujet des Arminiens & des Gomaristes, T. I. 67. Ils se déclarent pour la tolérance, 74. Edit qu'ils font publier à ce sujet, ibid. Ils autorisent les Magistrats des Villes à lever des troupes, 79, 80. Députation qu'ils font à la ville d'Amsterdam, & son succès, 81. Projet inutile

inutile de réunion qu'ils font dresser, 87. Pourquoi ils craignent la tenue d'un Synode National, 88. Députation qu'ils font à Utrecht, à quel sujet, 90. Ils donnent leur consentement à la tenue du Synode de Dordrecht, 95. Plaintes qu'ils font de l'emprisonnement de Barnevelt & autres, 97. Ils sont accusés de savoriser le Socinianisme, 129. Leur apologie par Grotius, ibid.

Hollande (le Grand-Pensionnaire de). Son emploi, & pouvoir que sa Charge lui donne, T.I. 51. Nom qu'il portoit d'abord, ibid.

Hollandois (les). Dispute entr'eux & les Anglois au sujet de la pêche en Groenland, T. I. 51. Quelle en sut l'origine, & le succès, ibid. Voyez Provinces-Unies.

Hoogerbeetz, Pensionnaire de Leyde, député à Utrecht, à quel sujet, T.I. 90. Le Prince Maurice le fait arrêter, 92. Sa condamnation à une prison perpétuelle, 115. Il est transporté dans la Forteresse de Louvestein, 117. Il fort de prison, 167. Sa mort, 168

Horn, (le Maréchal de) est fait prisonnier à la bataille de Norlingue, T.I. 215. & T.II. 51. Grotius négocie son échange avec Jean de Vert, T.II. ibid. Difficultés qui s'y opposent, 52. L'échange se fait,

Houtteville (l'Abbe). Jugement qu'il porte du Traité de Grotius de la Vérité de la Religion Chrétienne, T. II. 106 Huet (Mr.). Ce qu'il a pense du projet de réunir tous les Chrétiens, T. II.

1

Jaques I. Roi d'Angleterre. Accueil gracieux que Grotius reçoit de ce Prince, T. I. 54. Il approuve les projets de ce Sçavant & de Casaubon pour la réunion des Protestans avec les Catholiques, 57. Ce Prince ne desapprouve point l'Edit publié par les Etats dans la dispute des Arminiens & des Gomaristes, 79. Ce qu'il y trouve à redire, ibid. Secours qu'il donne à l'Electeur Palatin son neveu, T. II.

feannin (le Préfident). Lettre qu'il écrit à Grotius pour l'inviter à venir en France, T. I. 137. Amitié qu'il avoit

avoit pour lui, 144. Sa mort, 148. Estime qu'il s'étoit acquise chez les Hollandois, Images (les). Ce que Grotius pensoit des images dans les Eglises, T. II. Foseph (le Pére), Capucin, Confident du Cardinal de Richelieu, T. I. 227. Conference qu'il eut avec Grotius au sujet du Traité conclu en France avec les Ambassadeurs des Alliés, ibid. Autre conférence de Grotius avec le Cardinal à laquelle ce Pére assista, 230. Il confére avec le même au sujet des subsides, 247. C'est un des plus opposés à Grotius, 264. Il veut être traité de Ministre, Funius (François), a le jeune Grotius pour pensionnaire, T.I. Turieu (le Ministre). Ce qu'il dit des circonstances de la mort de Grotius, T. II. 75 L. Adillas IV. Roi de Pologne, prétend avoir droit à la Couronne de Suéde après la mort de Gustave-Adolphe, T.I. 212 Laët (Jean de), attaque le Livre de Grotius de l'Origine des Peuples de l'Amérique, T. II. 124. Réponse de Grotius, & replique de de Laët, Laurent (Jaques) Grotius lui conseille de lire les Quvrages de Vincent de Lérins au-lieu de l'Institution de Calvin, T. II. 139. Livre où ce Ministre reproche à Grotius d'avoir changé de sentimens, Lédemberg, Sécretaire de la ville d'Utrecht. Le Prince Maurice le fait arrêter, T.I. 91. Il se tue dans sa prison, 95. Son corps est pendu à une potence avec sa biere. Leuman (Mr.). Eloge qu'il fait de Grotius, T. II. 213. Vers qu'il a composés à son honneur, Leycestre (le Comte de), est fait Gouverneur & Lieutenant-Général des Provinces-Unies, T. I. 14. Abus qu'il fait de son pouvoir, ibid. Mauvais succès de son entreprise sur Leyde, ibid. Son rappel en Angleterre, ibid. Il est envoyé Ambassadeur Extraordinaire d'An-

gle-

gleterre en France, 261. Ordre qu'il a de ne point voir le Cardinal de Richelieu, ibid. Explication qu'il eut avec Grotius au fujet de la préséance entre les Anglois & les Suédois, 284. Il sollicite la liberté de l'Electeur Palatin, T. II. 41. Sa négociation avec Grotius à ce sujet, ibid.

Limneurétique (la). Dessein de cet Ouvrage, & son Auteur, T. I. 25. Grotius en donne une traduction Latine, ibid.

Linchovius (Veue), empêche par ses déclamations que Pierre Grotius ne soit nommé Gressier d'Amsterdam, T.II.

Lipse (Juste). Jean de Groot étudie sous lui, T. 1. 4. Estime que Lipse en faisoit, ibid. Lettre qu'il lui écrit, ibid. Eloge qu'il fit de l'Edition d'Aratus donnée par Grotius, 28. & T. II. 202. Son sentiment sur sa Tragédie intitulée Adamus Exul, T. I.

Louis XIII (le Roi) follicite inutilement la grace de Barnevelt & de ses associée, T. I. 160. Ce Prince accorde une pension à Grotius à son arrivée en France, 145. En sa considération il prend sous sa protection ceux qui avoient été condamnés en Hollande, 146. Il prend Grotius sous sa protection spéciale, 157. Ce Sçavant lui dédie son Livre du Droit de la Guerre & de la Paix, 170. Secours puissans que ce Prince donne aux Suédois en Allemagne, 215. Sa mort, T. II. 59. Grotius lui propose de pacifier les dissérends des Eglises, 167 Louis XIV. (le Roi). Considération que ce Prince mar-

que pour Pierre Grotius, T.II.

235

Lubert (Sibrand). Qui il étoit, T.I. 129. Ouvrage qu'il
publie contre Vorstius & contre les Etats de Hoilande,
ibid. Il est réfuté par Grotius, ibid. Sa réponse à cette
réfutation,

Lusson, Précepteur de Grotius, T.I.

9

Lusson (Guillaume de). Qui il étoit, T.I. 195. Mouvemens qu'il se donne pour rendre service à Grotius, ibid.

Remerciment que celui-ci lui en fit, ibid.

M.

Alherbe, traduit en vers François la Prosopopée de la Ville d'Ostende foite par Court la Ville d'Ostende faite par Grotius, T.I. Mallet (Jean). Son Livre fur l'Athéisme, T. II. 200. Ce qu'il y dit de la religion de Grotius, Marillac (Mr. de), est fait Garde des Sceaux, T. I. 183. Haine ouverte pour les Protestans dont il faisoit profession, ibid. Preuve publique qu'il donne de son averfion pour eux, ibid. Mazarin (le Cardinal), est fait premier Ministre, T. II. 60 Grotius ne le voit point, Meibomius. Eloge qu'il fait de Grotius, T. II. 213 Ménage. Epigramme qu'il fit sur la diversité des sentimens au jujet de la religion de Grotius, T. II. 164. Comment il a parlé du mérite de ce Scavant, 203 Ménagiana (le). Anecdote qui y est rapportée au sujet de la dernière audience que Grotius eut de la Reine Christine, T. II. 70. Ce qui y est dit de la mort de ce Scavant, 75. Ce qu'on y lit-au sujet de ce que pensoit le P. Petau des dispositions de Grotius à se faire Catho-Ménassé-Ben-Israël. Estime particulière que Grotius faisoit de ce luif, T. II. Mer (la). Traité de la Liberté de la Mer fait par Grotius, ce qu'il contient, T.I. 43. Ce que ce Sçavant pensoit de cet Ouvrage, & diverses reponses qui y furent taites, Mercœur (le Duc de). Grotius l'appelle le plus sçavant des Princes, T. I. 223. Ses avantures, Meursus. Eloge magnifique qu'il fit du jeune Grotius, T. I. 10. & T. II. Mombas (Jean Barthon Vicomte de), est chassé de France, T.II. 234, 248. Son mariage avec Cornélie fille aînée de Grotius, 248. Il est obligé de fortir de Hollande, Morhof, appelle Grotius le Phénix de son siècle, T. II. 213 Morts (les). Ce que Grotius pensoit de la priére pour les Morts, T. II.

Na Tan,

N.

Assau (le Prince-Fridéric-Henri de), entretient commerce de lettres avec Grotius, T. I. 159. Il fuccéde au Comte Maurice son frére dans la Charge de Stathouder, 167. Il n'entre point dans ses projets de haine contre les Arminiens, ibid Il approuve le procédé des Etats-Généraux contre Grotius, 195. Il parle de lui avec amitié,

Nassau (le Comte Justin de), est envoyé en Ambassade vers Henri IV.T.I. 15. Succès de sa négociation, ibid.

Nassau (le Comte Maurice de). Les Etats-Généraux lui donnent le commandement de leur armée, T. 1. 14. Il est nommé Capitaine-Général, ibid. Origine de sa haine contre Grotius & Barnevelt, 50. Il se déclare pour les Gomaristes, ibid. Projet de réunion qu'il rejette, 88. Il casse les nouvelles levées, 89. Quand il commença à prendre le titre de Prince d'Orange, 92. Il sait arrêter Barnevelt, Grotius & Hoogerbeetz, ibid. Persécute les Arminiens, 94. Il trouve fort mauvais que la Cour de France protége Barnevelt & les autres prisonniers, 102. Sa mort,

Nassau (Philippe-Guillaume de), frére du Comte Maurice, T. I. 92. Sa mort, ibid.

Osserwyk, est nommé Ambassadeur de Hollande en France, T. I. 281. Son entrée à Paris, ibid.

Orange (Guillaume Prince d'). Sa mort, T.I. 12. Confusion qu'elle apporta dans les affaires des Provinces-Unies, ibid. Derniéres paroles de ce Prince, 12. Il étoit près d'être proclamé Comte de Hollande, ibid.

Ostende. Prosopopée de cette ville faite par Grotius, T. I.
30. Grande reputation qu'eut cette piéce, ibid.

Orange (Alide). Son mariage avec lenn de Grant. T.

Overschie (Alide). Son mariage avec Jean de Groot, T.
I. 6. Sa famille, ibid. Sa mort, ibid.

Oxenstiern, Grand-Chancelier de Suéde, appelle Grotius auprès de lui, T. I. 206. Il est son protecteur auprès du Roi Gustave, 208. Est nommé Regent du Royaume de Suéde pendant la minorité de la Reine Christine, 210. Comment il soutint cet important emplos, 214. Il s'oppose au Traité fait avec la France par les Envoyés des Alliés, 226. Son voyage en France & son arrivée à la Cour, 232. Nouveau Traité qu'il y fit avec le Roi, 235. Son départ de la Cour, ibid. Son séjour à Paris, ibid. Son retour en Allemagne, 236. Satisfaction qu'il témoigne de la présace de l'Histoire de l'antiquité des Goths saite par Grotius, T. II.

Oxensiern (Benoit), parent du Grand-Chancelier, en-

voyé en France par le Roi Gustave, T. I. 209. Estime qu'il y conçoit pour Grotius, ibid.

Pape (le). Grotius soutient sa primauté, & la prouve, T.II.

Parme (le Duc de), vient à Paris, T. I. 256. Difficulte à son arrivée au sujet du cérémonial avec lui, ibid.

Patin (Gui). Ce qu'il rapporte du genre de mort de Grotius, T.II. 76. Eloge qu'il fait de ce Sçavant, 212
 Patiniana (le). Ce qu'on y lit au fujet de la prétendue inclination de Grotius pour le Judaisme, T.II. 200

Patru, entreprend le premier de réformer le mauvais goût qui régnoit au Barreau, T.I.

Paaum, Ambassadeur de Hollande en France, est embarrassé de la façon dont il doit se composter avec Grotius, T. l. 222. Mauvais offices qu'il lui rend, 264. Il est rappellé, 281

Pays-Bas (les). Annales des Pays-Bas par Giotius, T.II. 96. Tems auquel cet Ouvrage paroît avoir été achevé, 97. Sa publication, 98. Ce qu'il contient, ibid. Ce que Baillet en a pensé, 99. Défaut de cet Ouvrage, ibid. Mauvaise traduction Françoise que l'on en a, 101 Pêche. Voyez Dispute.

Petau (le Pére). Estime que Grotius faisoit delui, T. II.

111. Il lui envoie ses Commentaires sur l'Evangile,
ibid. Ouvragede Rigaut qu'il résure, 123. Ses liaisons
avec Grotius, 162. Ce que le Ménagiana rapporte des
sentimens de ce Pére au sujet des dispositions de Gro-

tius

tius à se faire Catholique, 163. Il dit la Messe pour lui, 164. Histoire qu'il fait de la connoissance qu'il lia avec ce Scavant,

Peyrese (Nicolas), visite Grotius à son arrivée à Paris, T. I 140. Bon-mot qu'elle lui fit dire, ibid Il l'engage à travailler sur le Droit de la Guerre & de la Paix, 169. Services qu'il lui rendit dans la composition de ses Annales des Pays-bas, T. II. 100. Estime qu'il faisoit de lui dès sa jeunesse,

Pontanus (Isac). Eloge qu'il fit de la jeunesse de Grotius, T. I. 10. & T. II.

Provinces-Unies (les). Etat de leurs affaires à la naissance de Grotius, T. I. II. Ambassade qu'elles envoient au Roi Henri III. 13. Traité qu'elles sont avec la Reine Elisabeth, ibid. Elles refusent de faire la paix avec l'Espagne, 15. Ambassade qu'elles envoient à ce sujet au Roi Henri IV. ibid. Elles refusent la tréve qu'on leur offre, 16. Elles nomment Grotius leur Historiographe, 37. Voyez Hollandois.

Puffendorf, convient qu'il reste peu de chose à dire après ce que Grotius a écrit du Droit de la Guerre & de la Paix, T.I.

Uerenge (Antoine). Mémoires qu'il avoit recueillis au sujet de l'Histoire du Duc de Parme, T. II. 100 Quistorpius (Jean), Ministre de Rostoc, assiste Grotius à la mort, T. II. 72. Rélation qu'il en a faite,

R.

Eigersberg, beaufrére de Grotius. Affaires que les ennemis de ce Sçavant veulent lui susciter, T. I.

187. Mauvais procédé que Blondius a avec lui, T.

188

Reigersberg (Marie de). Sa naissance, T. I. 42. Son mariage avec Grotius, & son éloge, ibid. On lui resuse la permission de rester avec lui, même de le voir & de lui parler lors de son emprisonnement, 94. 105. Elle obtient la liberté de le voir dans sa prison de Louve-Tome II,

stein, 117. Moyen dont elle se sert pour procurer sa liberté, 122. Elle est resserée, & ensuite élargie, 126. Elle va joindre son mari à Paris, 145. Voyage qu'elle fait en Zelande, & son retour, 165. Elle se rendauprès de son mari à Francfort, 211. Elle va complimenter la Reine sur sa grossesse, T. II. 11. Comment elle répondit aux injures de Saumaise contre son mari, 218. Elle sait profession de la Religion Anglicane, 219. Sa mort,

Religion (la). Grotius compose d'abord en vers Hollandois son Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne, T. I. 119. Il le donne ensuite en Latin, T. II. 101. Approbation générale & traductions diverses qu'on a fait de cet Ouvrage, ibid. & 105. Accusation intentée à ce sujet contre son Auteur, 101. Edition qui en paroît avec des augmentations, 104. Jugemens des Sçavans sur ce Livre,

Remontrans (les). Voyez Arminiens.

Renaudot. Trait qu'il annonce dans sa Gazette, dont Grotius se tient offensé, T. I. 283. Menaces que celuici lui fait faire, 284. Renaudot s'en moque, ibid.

Richelieu (le Cardinal de), paroît blâmer la conduite de Mrs. de Luynes au sujet de la mort de Barnevelt, T. I. 104. Ilest nommé premier Ministre, 181. Conférence qu'il eut avec Grotius, ibid. Grandes espérances qu'il lui donne, ibid. Ruse, de ce Ministre pour faire consentir les Suédois à ce qu'il vouloit, 230. Conférence qu'il eut avec Grotius, ibid. Il ne souhaite pas que le Grand-Chancelier vienne en France, 232. Nouveau Traité qu'il fait avec lui, 235. Diverses audiences qu'ilaccorde à Grotius, 248. 252. 255. 258. Les Anglois lui contestent les priviléges du Cardinalat, 261. Il pense à tirer Brisac des mains du Duc de Weimar, T. II. 35. Son mécontentement de n'avoir pu s'attacher ce Prince, ibid. Il est soupçonné d'avoir contribué à sa mort, 36. Mort du Cardinal, 59. Ordre qu'il donne pour que Grotius puisse faire imprimer ses Ouvrages dans le Royaume fans passer par les Censeurs, 110. Ce

Sçavant se statte sans raison qu'il protégera son projet de réunir tous les Chrétiens, 169, 180. Le Cardinal met Grotius au nombre des trois Sçavans de son siècle du premier ordre, 208

Rigaut (Nicolas). Bibliothécaire du Roi, T. I. 162. Erreur qu'il débite, T. II. 123. Par qui réfuté, ibid.

Rivet. Comment il traita Grotiusau sujet de ses Ouvrages pour la réunion, T. II. 122. Réponses de celui-ci, ibid. Ruarus. Ce qu'il pensoit des Livres de l'Antechrist saits par Grotius, T. II. 118. Ses sentimens sur le projet de

réunion que ce Sçavant avoit imaginé, 187 Rutgersius. Vers qu'il sit sur la sortie de prison de Gro-

tius, T.I.

ST. Chaumont (le Marquisde), nommé Ambassadeur du Roi en Allemagne, T. 1. 251. Il n'est pas du goût de Grotius, ibid. Ordre qu'il reçoit de demander le rappelde cet Ambassadeur, 263

Saints (les). Ce que Grotius a penfé au sujet de l'invocation des Saints, T. II.

Salvins. Vice-Chancelier de Suéde, T. I. 202. Estime qu'il conçoit pour Grotius, 203. Rapport avantageux qu'il fit de lui au Grand-Chancelier, ibid. Il négocie avec le Comte d'Avaux un renouvellement d'alliance entre la France & la Suéde, T.II.

Sandesius. Il traduit en vers Anglois la Tragédie de Grotius intitulée Christus Patiens, T.I. 31, 32

Sarrau. Son amitie avec Grotius, T. II. 185. Origine de leur brouillerie, ibid. Place que Sarrau donnoit à ce Sçayant dans la Littérature, 186. 189. Comment il parloit de lui après sa mort,

Saumaise. Ce qu'il pensoit des Poësses de Grotius, T. I. 34. Il parle avec mépris de son Traité du Droit de la Guerre & de la Paix, 174. Caractére de ce Sçavant, ibid. Le Garde des Sceaux de Marillac s'oppose à sa réception au Parlement de Dijon, 183. Il communique à Grotius ses corrections sur l'Anthologie, T. II. 82. Jugement qu'il porte du Commentaire de Hein-

fius sur le Nouveau Testament, 110. Ils ne se voient plus qu'avec froideur Grotius & lui, 139. Origine de leur brouillerie, 184. Comment il parloit de Grotius dans le tems de leur amitié, 214. Lettre par laquelle il déchire la mémoire de ce Sçavant, 215. Réponse qu'y sit la femme de Grotius, 218

Scaliger (Joseph), est regardé comme le Dictateur de la République des Lettres, T. I. 9. Il dirige les études de Grotius, 10. Il l'engage à donner une nouvelle édition du Martianus Cappella, 21. Piéce de vers qu'il composa en son honneur à cette occasion, 24. Éloge qu'il sit de son édition des Phénoménes d'Aratus, 28. Témoignage qu'il lui rendit au sujet de sa Prosopoée de la ville d'Ostende, 30. Ce qu'il pensoit de son talent pour la Poësse,

Schmalz. Qui ilétoit, T. II. 19. Il assiste aux contérences que Grotius a avec Chavigny au sujet d'une trévé, ibid. Mauvais offices qu'il lui rend, 21. Plaintes que Grotius fait de lui au Grand-Chancelier, 22. Querelle que Schmalz a avec Crusius, 24. Il continue à nuire à Grotius, 25. Son retour en Suéde, ibid. Suite de ses avantures.

Schuurman (Mademoiselle). Grande réputation qu'elle s'étoit acquise dans la Littérature, T. 11. 186. Idée juste qu'elle avoit conçue du projet de réunion imaginé par Grotius, ibid.

Scudamore (le Vicomte de), Ambassadeur d'Angleterre en France, refuse de rendre visite au Cardinal de Richelieu, T. I. 260

Seguier (le Chancelier). Dégoûts qu'il fait essuyer à Grotius dans les visites qu'il reçoit de lui, T. I. 268. & T. II. 55. Difficulté qu'il lui fait pour l'impression de ses Commentaires sur l'Ecriture, T. II.

Selden. Son Ouvrage intitulé Mare Clausum, &c. T. I. 46. A quelle occasion il fut composé, ibid. Trait qu'il rapporte de la fureur des ennemis de Grotius contre lui,

Servien, Sécretaire d'Etat de la Guerre. Visite que Gro-

293 tius lui rend, T. I. 246. Il lui promet ses bons offices pour les affaires qu'il lui recommande, Sibrand. Voyez Lubert. Sillery (le Chancelier de). Son irréfolution, T. I. 156. Grotius pense à lui dédier son Stobée, 162. Ce qui ibid. l'en empêche, Simon (Mr.). Jugement qu'il porte des Commentaires de Grotius sur l'Ecriture, T. II. Soldats attendans. Qui c'étoient, T.I. Sophomphanéas. Signification de ce mot, & sujet de cette Tragédie de Grotius, T. I. 32. Succès qu'elle eut, ibid. En quel tems Grotius l'acheva, Stace. Notes de Grotius sur ce Poëte, T. II. Stewin. Qui il étoit, T. 1.25. Dessein de sa Limneurétique.

Stobée. Sujet & utilité de son Ouvrage, T. I. 161. Grotius en donne une édition, ibid. Titre de ce Livre différent de celui qu'il devoit avoir, 162. Exemplaire qui s'en trouve avec des notes de la main même de Grotius.

Suédois (les). Etat de leurs affaires au tems que Grotius entra à leur service, T. I. 213 Leur défaite à la bataille de Norlingue, 215. Secours qu'ils reçoivent du Roi Louis XIII. ibid. Discussions entreux & la France, 224. Difficultés qu'ils font au sujet d'un Traité figné avec cette Couronne par les Envoyés des Alliés, 226. Grotius les détourne d'envoyer des Plénipotentiaires au Congrès de Cologne, 276. Démêlé entr'eux & les Anglois au sujet du rang, 281. Consternation que la mort du Duc de Weimar répand parmi eux, T. II. 37. Renouvellement d'alliance entr'eux & la France, 56. Ils déclarent la guerre au Roi de Dannemarc.

Acite. Notes de Grotius sur cet Historien, T. II. 80 Theu (le Président de). Estime & venération que Grotius avoit pour lui, T. I. 18. Commerce qu'ils entretiennent ensemble, ibid. Amitié que ce Magi-N 3

first témoigna à Grotius, 19. Eloge que ce Sçavant fit de lui, 20. Approbation qu'il donna à l'édition que Grotius publia de Martianus Cappellà, 24. Eloge qu'il fit de son édition des Phénoménes d'Aratus,

Thou (François de), fils du Préfident, prête généreusement ses livres à Grotius, T. I. 164. Visite qu'il lui rend à son arrivée en France en qualité d'Ambassadeur de Suéde, 218

Trente (le Concile de). Grotius justifie sa décission sur le nombre des Sacremens, T. II. 152. Respect avec lequel il parloit de ce Concile,

### V.

Allette (le Cardinal de la), est envoyé en Allemagne avec une armée au secours des Suédois, T. I. 216
Valois (Mr.). Ce qu'il dit des liaisons du P. Petau avec Grotius, & des dispositions de celui-ci à se faire Catholique, T. II.

162
Vaylorgen, Grotius loge chez lui à Hambourg, T. I.

Tansorgen. Grotius loge chez lui à Hambourg, T. I. 195. Qui il étoit, ibid. Mort de ce Négociant, 200. Grotius s'intéresse à l'éducation de ses enfans, 201

Vassor (le). Caractère de cet Historien, T. II. 132 Jugement qu'il porte des lettres de Grotius, ibid.

Venise (l'Ambassadeur de), dispute la préséance à Grotius, T. I. 274. Autre discussion qu'ils ont entr'eux,

Vert (Jean de), est fait prisonnier par le Duc de Weimar, T. II. 8. llest envoyé prisonnier à Vincennes, 51. Son échange avec le Maréchal de Horn, 55

Voet, attaque le Traité de Grotius de la Vérité de la Religion Chrétienne, T. II. 101. Ce que ce Sçavant penioit de sa critique, ibid.

Vondel, fameux Poëte Hollandois, T. I. 32. Il traduit en Hollandois la Tragédie de Joseph faite par Grotius, ibid. Sa conjecture sur le départ de Grotius de Stocholm, T. II.

Vorstius, est soupçonné de Socinianisme, T. I. 129

Vossius (Gerard). Eloge qu'il fit de Grotius au sujet de son édition de Martianus Cappella, T. I. 24. Son sentiment sur sa Tragédie de Joseph, 32. Ce qu'il pensoit de son talent pour la Poesie, 33. Compte que Grotius lui rend de ses études dans sa prison, 118. Eloge qu'il fit de l'Apologie de Grotius contre Sibrand Lubert, 132. Mouvemens qu'il se donne pour retenir Grotius en Hollande, 190. Lettre où il explique les raisons qui ont engagé ce Sçavant à y retourner, 194. Estime qu'il faisoit des notes de Grotius sur Lucain, T. II. 81. Grotius se plaint de sa trop grande timidité, 117. Piéce de vers que Vossius sit à son honneur,

Vossius (Isac), hérite de l'estime de son pére pour Grotius, T. II. 81. Il lui offre ses services pour ses commissions Littéraires, ibid. Il donne ses soins à l'impression de son Anthologie,

Urbain VIII. (le Pape) offre sa médiation pour la Paix, T. I. 275. Légat qu'il envoie à ce sujet au Congrès de Cologne, ibid. Grotius sait son éloge, T. II. 137. Il donne aux Cardinaux le titre d'Eminentissime,

Vulcain (Bonaventure). Eloge qu'il fit de Grotius à l'occasion de son édition des Phénoménes d'Aratus, T. I.

Uytenbogaard. Qui il étoit, T. I. 11. Il rédige la Remontrance prélentée aux Etats par les Arminiens, 73. Avec quelle estime il parloit de Grotius, T. II. 204

#### W.

Mallée (Antoine). Lettres que Grotius lui écrit au fujet de ses sentimens par rapport à la Religion, T. II.

Walrus. Description de cet animal marin, T. I. 151
Weimar (le Duc de). Traité que le Roi sait avec lui, T. I. 215. Tracasserie suscitée entre lui & le Grand-Chancelier Oxenstiern, 236. Il vient à Paris, 257.

296

Victoire signalée qu'il remporte sur les Impériaux; T. II. 8. Il se rend maître de Brisac, 33. Sujet de mécontentement du Cardinal de Richelieu contre lui, 34. Sa mort, 36. Divers bruits répandus à ce sujet, ibid. Consance qu'il avoit pour Grotius, 37 Wicquesort. Eloge qu'il fait de Grotius, T. II. 212. Comment il parle de Pierre Grotius son sils, 240 Willoughi (le Baron de), envoyé en Hollande par la Reine Elisabeth pour y commander les troupes Angloises, T. I.

Wit (le grand Pensionnaire de), conseille à Pierre Gro-

Wit (le grand Pensionnaire de), conseille à Pierre Grotius de préférer à l'Ambassade de France la place de Pensionnaire de Rotterdam, T. II.

Fin de la Table des Matiéres.

## **୶ୡୄ୵୷୶ୡୄ୵୷୷ୡୄ୵୷୷ୡୄ୵୷୷ୡୄ୵୷୰ୡୄ୵୷୰ୡୄ୵୷୷ୡୄ୵୷**

# ERRATA

## Pour le Tome I.

P. 7. Note (2) vallera, l. vellera. P. 14. l. 18. justissa, l. justissa. P. 26. l. 1. Nassau, l. Nassau. P. 52. l. 15. sustissant, l. sussissant. P. 54. l. 15. plaisiblement, l. paisiblement. P. 79. Note (b) viudicarunt, l. vindicarunt. P. 132. Note (a) eum, l. cum. P. 152. Note (d) Westsrissant, l. Westsrissa. P. 211. l. 13 cstacez une sois soute. P. 213. Note (b) Bougeaut, l. Bougeant.

## Pour le Tome II.

P. 44. l. 12. dispositons, l. dispositions. P. 61. l. 3. ds, l. de. P. 69 l. 13. Réduplique, l. République. P. 93. l. 25. effacez a. P. 113. l. 28. Nouxeau, l. Nouveau. P. 117. l. 21. fi, l. fi. P. 166. l. dein. pouvu, l. pourvu. P. 224. l. 9. plaisir, l. plaisir. Ibid. l. 23. effacez que. P. 236. l. 6. connoissance, l. connoissance.

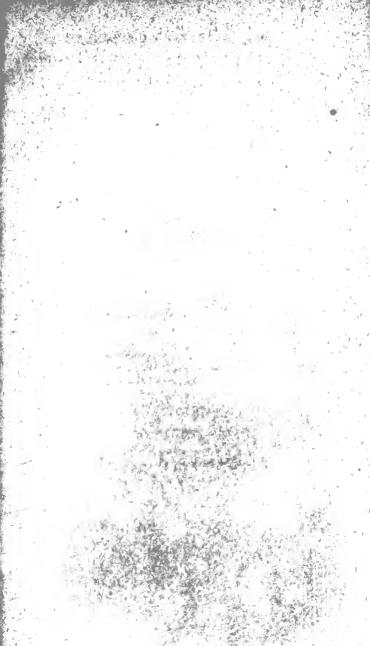

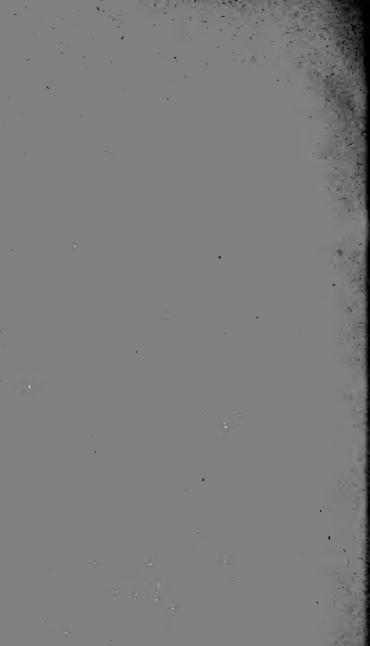

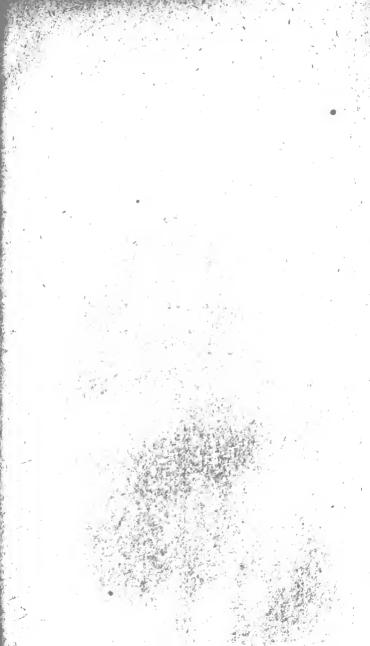









United States
Department of State
Library

